### Preocupación en la industria turística

ARGENTINA

AIRES

Incendios en Córdoba: cuestionan al Ejecutivo por subejecutar fondos para combatir el fuego\_1.12 y Contratapa



Proyecto de PAE Firma británica se anota para exportar GNL\_2.18

# CICONISTA

, CRONISTA, COM

MARTES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRECIO: \$ L000 Nº 54.721 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- . BRASILI RS E
- PAILAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.790.228 ♥ -1,79% — Dow Jones 42.124 🏟 0,15% — Dólar BNA 985 🛊 0,05% — Euro 1,11 🛊 0,03% — Real 5,54 🛊 0,07% — Riesgo país 1308 🛊 0,83%



LOS ADR ARGENTINOS CAYERON HASTA 3,6%

Salió un DNU que habilita canjes

# Milei buscó seducir a los inversores de Wall Street, pero sin precisar cómo se recuperarán los fondos

El Presidente afirmó que el cepo y el nuevo esquema cambiario se definirán cuando la inflación sea O. Promocionó beneficios del RIGI

La participación del presidente Javier Milei en la tradicional apertura de la Bolsa de Nueva York atrajo la atención de decenas de inversores. El Presidente tocó la campana y pudo luego participar en un intercambio con representantes de grandes fondos, ante quienes destacó los avances que tuvo la macroeconomía, como ser la baja de la inflación y la obtención de ocho meses consecutivos de superávit fiscal. El mandatario, sin embargo, volvió a esquivar

una definición esencial para su audiencia: con qué reglas podrán recuperar las divisas que eventualmente coloquen en activos físicos argentinos. El levantamiento del cepo, según el Presidente, se dará cuando la inflación se aproxime o llegue a cero. A nivel local, los analistas creen que el Gobierno tomará esa decisión antes de lo que afirma en público, aunque sin arriesgar sobre si aplicará en simultáneo un ajuste cambiario. \_\_\_P.4,5y14

> ZOOM EDITORIAL

En política, elegir bien las batallas es tan importante como saber ganarlas

Hernán de Goňi Director periodístico \_\_p.2\_\_

**POPINION** 

No se debe ampliar la Corte Suprema

Jorge R. Enriquez Presidente Asociación Civil Justa Causa

de deuda sin aplicar las reglas de la Ley de Administración Financiera \_\_P.7 Civil Justa \_\_P. 3\_ REACTIVAN PROYECTO EN DIPUTADOS

### Doble presión oficial en la pelea por Aerolíneas: retoman privatización y desregulan operaciones

Permiten a las aéreas regionales hacer vuelos de cabotaje con aviones y tripulaciones extranjeras

El jefe de Gabinete, Guillermo allá de no tener certeza sobre el Francos, recibió ayer en su oficina a diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el MID. El objetivo de la mesa en la que debe concertarse la agenda legislativa fue reintroducir un tema que está al tope de la agenda oficial: la situación de Aerolíneas Argentinas. El Gobierno parece decidido a promover su privatización, más

nivel de respaido que puede tener la iniciativa, como forma de enfrentar el conflicto que mantiene con los gremios aeronáuticos. No es esa su única carta: ayer se oficializó una desregulación que permite a otras líneas aéreas ofrecer vuelos de cabotaje con aviones matriculados en el exterior y tripulaciones extranjeras. \_\_\_ P. 9 y 19



MENÚ DE OPCIONES PARA NO PAGAR LA MULTA DE 5%

### Propiedades y ON en dólares, las inversiones más elegidas para aprovechar el blanqueo

A menos de una semana del cierre de la primera etapa del blanqueo, economistas, contadores y brokers no dejan de recibir consultas sobre las inversiones más aconsejables para colocar más de u\$s 100.000 sin tener que pagar la multa de 5%. La lista la encabezan activos dolarizados, desde ya, como las Obligaciones Negociables y propiedades de rango medio y alto. Los expertos aseguran que los bancos enfrentan demoras ante tanto interés, y algunos están desbordados en la atención al público. \_\_\_\_ P. 16 y 17

# Opinión

#### EL TUIT DEL DÍA



"El presidente firmó una resolución para que personal extranjero pueda desempeñar funciones aeronáuticas en los servicios aéreos locales. Ahora otras aerolíneas cubran rutas aéreas locales inmediatamente si Biró sigue haciendo paros extorsivos"

Franco Mogetta
Secretario de Transporte

#### EL NÚMERO DE HOY

8%

más que en agosto de 2023 liquidó el campo, por u\$s 3693 millones, mientras que en el año mejoró un 20%, según el CAA

#### > ZOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

Ir a contramano de la Agenda de la ONU en materia de cambio climático es enfrentar a la sociedad, la comunidad científica y el mundo corporativo a la vez

### En política, elegir bien las batallas es tan importante como saber ganarlas

ara un gobierno que desde el minuto cero se alimentó de la confrontación, saber elegir las batalles es casi tan importante como ganarlas.

Gracias a la instalación de un concepto tan elástico como lo es "la casta", Javier Milei consiguió que bajo esa denominación quedaran asociados tanto los que se oponen a sus decisiones como los que impulsan políticas contrarias a sus objetivos.

Pelearse con el mundo de la política no le resultó difícil. Años de frustración nutrieron sentimientos encontrados contra gobiernos de todos los colores. Los indignados encontraron, en la voz de Milei, una vía de escape a la furia contenida. Y así fue como en los primeros meses el Gobierno prácticamente no pagó costo por cuestionar a los legisladores que se aumentaban el sueldo y también aumentaban el gasto público. Tampoco fue complejo denunciar a los "gerentes de la pobreza" que malversaron planes sociales, o amonestar a los piqueteros por impedir, con sus reclamos, que trabaje la "gente de bien".

Con el veto a la ley que alteró la movilidad jubilatoria el Gobierno zafó, pero le empezaron a entrar balas. Tuvo que acudir a negociaciones urgentes con diputados radicales para conseguir los votos que necesarios para sostener su decisión.

Lo que sigue, en términos políticos, no ofrece mucha variación. El éxito de la revolución liberal se mide, en la visión de Milei, por la capacidad del gobierno de doblegar a los "apóstoles de la resistencia", una casta que engloba a políticos, sindicalistas y empresarios prebendarios. Por eso la hoja de ruta incluye peleas de todo tipo. El oficialismo planifica nuevos rounds contra los "degenerados fiscales" del Congreso por el Presupuesto 2025 y el financiamiento universitario, para empezar. Puso en la mira a los gremios aeronáuticos, por su permanente vocación de tomar como rehén a los pasajeros de Aerolíneas, y acaba de sumar a la comunidad que respalda políticas contra el cambio climático,

Hasta Luis Caputo protagonizó ayer, vía redes sociales, un cruce de subido de tono (para un ministro de Economía) con la expresidenta Cristina Kirchner. Todo vale en este club de la pelea, en el que las disputas terminan en un enredo de afirmaciones categóricas de uno y otro lado, que no facilitan ni la identificación de responsabilidades, ni determinar a las claras las culpas y los castigos.

Confrontar es parte de la política. Pero llevar todo al terreno de la confrontación puede ser riesgoso. Asfixiar financieramente un área del Estado, reducirle su sustento operativo o cambiar sus reglas de juego para desbancar a la casta de turno, es una apuesta de costo alto si no sale bien.

LA FOTO DEL DÍA

#### CRÉDITO REUTERS

### Otro ataque masivo sobre Líbano

israel golpeó este lunes unos 800 objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Libano, con bombardeos que dejaron 492 muertos y 1600 heridos. El primer ministro libanés, Najib Mikati, denunció un "plan de destrucción" contra su país, y ilamó a la ONU y a los "países influyentes" a "disuadir" al gobierno israelí de esta "agresión". Según el primer ministro israeli, Benjamin Netanyahu, con sus bombardeos su país está invirtiendo la relación de fuerzas en el norte, y explicó que su política "no es esperar las amenazas, sino anticiparse a ellas". El gobierno declaró una "situación especial" que le otorga a las autoridades mayores potestades frente a la población civil.







La frase del día Javier Milei

Presidente de la Nación

"El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. A diferencia de todas las otras experiencias que salieron con el tipo de cambio oficial hacia el paralelo, estamos demostrando que se puede hacer desde el paralelo hacia el oficial. Se cerrará el exceso de demanda de divisas y, por ende, se cerrará el exceso de oferta en el mercado de bonos"

#### **OPINION**

Jorge R. Enríquez Ex Diputado Nacional. Presidente Asociación Civil Justa Causa



# No se debe ampliar la Corte Suprema

tra vez se va a ampliar la Corte Suprema? Había trascendidos, pero hace algunas semanas, al disertar en un almuerzo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, anunció que había un proyecto concreto que impulsaba el oficialismo. Trascendió después que en una reunión privada, el Presidente de la Nación, Javier Milei, le habría indicado a Mauricio Macri que no impulsaría la ampliación; sin embargo, en una entrevista periodística, luego de señalar que el tema no estaba en su agenda, no lo descartó de manera tajante.

Entre tanto se difundia que Cristina Kirchner exigiría la ampliación del tribunal para poder colocar en él a dos personas afines a ella como condición para otorgarles el acuerdo senatorial a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Si esta iniciativa avanza, se tratará de una muy mala noticia para la salud de la República. Desde el nefasto juicio político mediante el que el peronismo, en sus albores, destituyó a cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema (el quinto lo había designado el gobierno de facto que lo antecedió, cuya figura protagónica era Juan Domingo Perón), y logró que el alto tribunal fuera unánimemente adicto, muchos gobiernos intentaron moldearlo a su gusto.

Carlos Menem, que no tenía las mayorías para realizar el juicio político que permitiera la destitución de algunos de sus integrantes, apeló a la ampliación de la Corte, respecto de lo cual sólo se necesita mayoría simple. Néstor Kirchner, a su turno, consiguió las mayorías necesarias para remover por juicio político a algunos miembros.

La versión que hizo pública

la vicepresidente es verosímil. Ya Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, había manifestado su preferencia por una Corte de nueve jueces, como los que había cuando Menem amplió el máximo Tribunal que justamente aquél integró. El antecedente inmediato es un proyecto de Alberto Fernández, que obtuvo media sanción del Senado. En ese momento, la mayoría peronista acordó elevar el número a quince. Inicialmente proponían la friolera de veinticinco, pero el proyecto no prosperó en la Cámara de Diputados.

Ante ese fracaso, el kirchnerismo, en su hora crepuscular, intentó formar juicio político a todos sus integrantes, lo que dio lugar a un espectáculo bochornoso en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Esa farsa no tenia destino, porque no se contaba con las mayorías necesarias, pero intentó, sin éxito, desviar la atención de la grave situación económica y social.

La idea de ampliar la cantidad de integrantes está inevitablemente contaminada de sospechas. Hace setenta y siete años que los gobernantes han querido designar a sus propios candidatos en la Corte. El presidente Bartolomé Mitre sabía que, entre sus adversarios políticos, existían desconfianzas acerca de las personas con quienes él propondría para integrar la Corte Suprema en 1863. Por esa razón eligió para cubrir esas vacantes a juristas que no pertenecian a su partido, sino que, más bien, simpatizaban con la oposición. Apenas transcurrieron unos meses de su instalación y la Corte falló, unánimemente, en contra de dos decretos de Mitre. El Presidente acató en silencio. Luego, con el correr de los años y de las diferentes administraciones, los reemplazos ocurrirían por renuncia o por fallecimiento de alguno de sus miembros. Nunca en ese pasado -que se extendió hasta 1930- la Corte



ILUSTRACIÓN FRANCISCO MAROTTA

La pretensión de que con una Corte más amplia cada sector político podrá 'meter la cuchara' en la Corte será camuflada con argumentos de género y hasta de federalismo

Suprema fue objeto de ataques sistemáticos de connivencia con el poder político como ocurrió en épocas posteriores.

La Corte se transformó con el tiempo en una suerte de botín de guerra que, con algunas pocas excepciones, han reclamado muchos gobernantes. De aquí que volver en estos momentos sobre su ampliación inevitablemente expondrá al gobierno actual a las mismas sospechas que han existido en el pasado. Porque si la Corte tiene problemas que merecen inmediata atención, la cantidad de sus miembros no es uno de ellos.

La Constitución no precisa el número de ministros de la Corte. Lo deja librado a la decisión del Congreso. Ese número hoy es cinco. Podría ser nueve o quince. La cuestión no se puede analizar en abstracto, porque lo que verdaderamente importa es que no haya cambios abruptos en la composición del tribunal, que puedan favorecer a un determinado sector político.

Como el más alto tribunal de la República, cuyas decisiones son finales, la Corte debe estar integrada por jueces ejemplares, de alta idoneidad técnica e impecable conducta personal. La República descansa, en último término, en el Poder Judicial, aunque este no tenga, como escribió famosamente Hamilton en El Federalista, ni la bolsa ni la espada. Porque ni la Constitución ni las leyes se aplican por sí solas. Todos los jueces deben ser independientes y confiables, pero mucho más los de la Corte Suprema. La seguridad de que interpretarán y aplicarán el derecho de manera imparcial es la mayor garantía de nuestros derechos.

La pretensión de que con una Corte más amplia cada sector político podrá meter la cuchara' en la Corte será camuflada con solemnes argumentos de género y hasta de federalismo, como en el insólito proyecto kirchnerista de un tribunal de 25 miembros, especie de Senado jurisdiccional en el que los jueces serían "representantes" de los gobernadores. Pero no hay que engañarse: solo se trataría de conseguir un blindaje de impunidad y de un menor control efectivo de constitucionalidad.\_\_\_

El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodistico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodistico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (CI425AWM) Buenos Aires. Telefono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso Sto (C1425AWM), Buenos Aires, Teléfono, TI-7078-3270

# Valor agregado

GIRA PRESIDENCIAL POR ESTADOS UNIDOS

# En Wall Street

## Milei ratificó que la salida del cepo se dará cuando la inflación llegue a cero y habló del RIGI con Musk

El presidente participó de la tradicional apertura de la rueda bursátil en Nueva York. Además, mantuvo un encuentro con el CEO de Tesla, aunque no hay compromiso de inversiones

\_\_\_\_ El Cronista \_\_\_\_ Buenos Aires

El presidente Javier Milei habló ante la Bolsa de Nueva York en lo que fue su sexta visita a Estados Unidos desde que asumió y su catorceavo viaje al exterior. Allí, aseguróque no está "dispuesto a sacrificar el déficit fiscal" y que eliminará el cepo cuando la inflación esté en cero. Con el CEO de Tesla, Elon Musk, profundizaron sobre los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Luego de hacer sonar la campana de apertura de la rueda, Milei hablóante inversores, destacóa su ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que van a "domar la inflación". Esto, aseguró, es condición necesaria para cumplir con la salida del cepo, una de sus promesas de campaña.

"Alcepolovamosaliberarcuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero", insistió el presidente, que aclaró que "a diferencia de todas las otras experiencias que salieron con el tipo de cambio oficial hacia el paralelo, estamos demostrando que se puede hacer desde el paralelo hacia el oficial".

Además aseguró que el país saldrá del control de cambios sin "ningúntipode problemas" porque "no tendrán balas para cargar las armas para disparar a la estabilidad macroeconómica".

El presidente no hizo referencia a los comentarios del diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien había dicho que estaban negociando con el FMI la posiblidad del envío de fondos pa-

ra la liberación del cepo.

"Cuando decimos que se va a cerrar la brecha desde arriba hacia abajo, lo estamos cumpliendo. Hoy la brecha se está comprimiendo a menos del 10%", remarcó Milei, quien garantizó que liberará los controles cuando "ya no haya ningún riesgo de desestabilización" y aseguró: "El levantamiento del cepo va a permitir que el país acelere la acumulación de capital, lo quellevará a una expansión económica, mayor empleo y mejores salarios".

Milei estuvo acompañado por la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la canciller Diana Mondino, la ministra de Seguridad,

En Nueva York, Milei aseguró que no negocia el superávit fiscal y que saldrá del cepo cuando la inflación sea cero.

El presidente tuvo su tercer encuentro con el CEO de Tesla, Elon Musk, en el que hablaron sobre el RIGI.

Milei cerrará su gira con una exposición ante la ONU, luego de que Argentina no ahdiriera el Pacto del Futuro.

Patricia Bullrich, el jefe de asesores, Demian Reidel, y el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein.

La reacción al discurso fue dispersa: los bonos cayeron levemente pero siguen en máximos, mientras que las acciones de empresas argentinas perdieron 3%.

Luego de su participación en Wall Street, la comitiva se reunió con el dueño de la red social X Elon Musk. Es el tercer en cuentro entre el presidente y el empresario, a quien el presidente llegó a equiparar con "la libertad de expresión" y lo considera uno de los empresarios más relevantes del mundo. Musk ha retribuido a los elogios del mandatarioy ha pedidoque se apoye su gestión, e incluso planteó la posibilidad de asumir un cargo similar al que en Argentina detenta el ministro de Desregulación, FedericoSturzenegger, en caso de que triunfe en las próximas elecciones de Estados Unidos Donald Trump.

En el encuentro, se habló sobre los procesos de desregulación que se llevan a cabo en Argentina, de los beneficios que ofrece el RIGI para las inversiones extranjeras y de las implicancias de la Ley Bases en el "camino que está recorriendo la Argentina en su regreso a la normalidad", según destacó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El magnate había recomendado a través de sus redes sociales luego del triunfo de Milei "invertir en Argentina". Si bien no concretó ningun anuncio, una de las versiones es que estaría interesado en incursionar en la explotación de litio en el norte del país. Su empresa de provisión de internet satelital operadesdeeste año en Argentina, Milei tiene en su agenda es- anteriores como "una agenda

aunque las gestiones de la empresa estaban hace años.

Milei cerrará sugira este martes con una exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que la canciller asegurara que Argentina se disociaba del Pacto del Futuro que firmaron todos los países miembros del organismo.

En loque será su primer discurso ante la asamblea se espera que reitere planteos que hizo ya en Davos contra la Agenda 2023 y que critique el "alineamiento con China" que supuestamente tiene la ONU.\_\_



### El Presidente hablará ante la ONU: discurso antiglobalista y críticas a la agenda 2045

El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

El presidente Javier Milei hablará por primera vez ante la Asamblea de las Nación Unidas en Nueva York el martes a las 16.30. El discurso del mandatario se da luego de que la canciller, Diana Mondino, anunciara que Argentina desistía de adherir al Pacto del Futuro 2045, firmado por todos los países que integran el organismo.

De todas las reuniones que

tadounidense, que incluyó la apertura de la rueda bursatil en Wall Street y un encuentro mano a mano con Elon Musk, la más relevante será su exposición en el Debate General de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aunque no se adelantó especificamente qué dirá, El Cronista pudo saber que hará un discurso crítico contra el globalismo y, particularmente, contra la Agenda 2030 que difunde la ONU, a la cual consideró en oportunidades



El presidente expondrá ante la Asamblea General luego de que la canciller renunciara al Pacto del Futuro.

inhumana diseñada por burócratas para beneficio de burócratas".

El jefe de Estado considera que los organismos como la ONU son promotores del denominado "colectivismo", modelo al que considera como contrario del capitalismo de libre empresa.

El antecedente más similar fue su exposición en Davos, donde el presidente criticó el "estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas" y que los "socialistas dejaron atrás la lucha de clases basada en el

sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales
igual de nocivos para la vida
en comunidad y para el crecimiento económico". Entre
esas banderas contrarias,
Milei siempre enumera al feminismo, el aborto y la agenda medioambiental,

Se espera que estos elementos sean mencionados. "Va a ser un discurso a lo Milei", reiteran desde su entorno. Era una posibilidad que haya una mención explícita al "alineamiento" de la ONU con la República Popular China. "El Presidente está más alineado con los valores occidentales", admitia en off una voz muy influyente para el Presidente, quien agregaba que el organismo internacional "trabajan bajo el servicio de China".

El Presidente no hará men-

ción de la campaña electoral estadounidense entre Donald Trump y Kamala Harris. Milei tiene un claro favoritismo por el exjefe de Estado de ese país, aunque tiene en claro que la administración actual, a cargo de Joe Biden, también lo ha

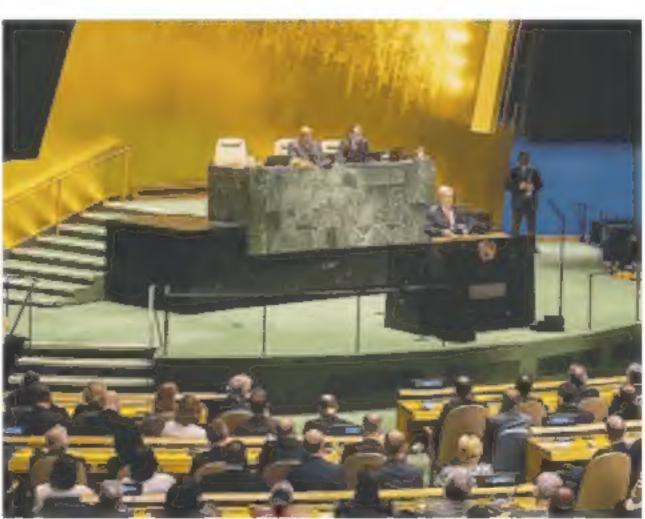

Milei expondrá esta tarde en el recinto de la ONU

elegido como un aliado regional.

"Además de su claro alineamiento con Estados Unidos, se elige a Argentina como principal socio en América Latina por la estabilidad política que por el momento tiene el país", esgrimió a El Cronista una importante fuente con terminales en la Casa Rosada como con la Casa Blanca.

Sin embargo, sus simpatías son claras. Por la tarde se reunió con Elon Musk, quien no solo manifestó explícitamente su apoyo por Donald Trump, sino que además se mostró junto a Milei con una MAGA hat, las clásicas gorras en las que se lee, en inglés, "Hacer a América grande otra vez".

Musk también fue elogioso con la figura de ministro desregulador, cargo para el que se ofreció en el caso de que se de un triunfo de Trump en las elecciones de noviembre....

### Economía & Política



"Como Ministro de Macri lo sabía endeudador. Lo de violento y misógino no lo tenía".

Cristina Fernández de Kirchner Ex presidenta, tras su cruce con Luis Caputo en redes

EL PACTO DEL FUTURO DE LA ONU

# Argentina, sin agenda 2045: advierten que pone en riesgo el ingreso de divisas



Mondino aseguró el domingo que la Argentina no se sumará al pacto de la ONU

El presidente Javier Milei, confirmó que la Argentina se aleja de la agenda global que será clave en los próximos 25 años. Los sectores que impulsan la salida y el efecto en las exportaciones

**Belén Ehuletche** 

behuletche@cronista.com

El presidente Javier Milei indicó en su cuenta de X que "Argentina anuncia su desvinculación del Pacto del Futuro 2045 de la ONU", luego del discurso que brindó la canciller Diana Mondino ante la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde confirmó que el gobierno liberal no suscribirá el pacto que busca hacer frente a los "mayores desafíos de época", como reforzar la paz en el mundo, el cambio climático y las amenazas de la inteligencia nes "ideológicas".

artificial (IA).

La decisión coloca a la Argentina al lado de un puñado de países como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y Bielorrusia, entre los que rechazaron la iniciativa de la que ya son parte Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 190 estados. Frente a países que han planteado diferencias por intereses comerciales o geopolíticos, el Gobierno Argentino se disocia del acuerdo que trazará la hoja de ruta para las relaciones internacionales durante los próximos 25 años por cuestio-

"El Cambio Climático No es una cuestión de opinión", dijo Héctor Torres, Consejero de la OMC

Ponce: "Es necesario desideologizar los vínculos diplomáticos para no perjudicar las relaciones económicas"

"El Cambio Climático No es una cuestión de opinión. Sr. Presidente, Javier Milei, por favor, no cometa el error de usar la oportunidad de hablar ante la Asamblea General de la ONU para distanciarse de la comunidad internacional", señaló en la misma red Héctor Torres, ex representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Consejero de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En esas líneas Torres resumió parte del mal estar que generó la decisión oficial entre el cuerpo de funcionarios de carrera quienes consideran errónea la salida de la Argentina y aseguran que pone sobre la cornisa tanto la presencia de embajadores como de agregados comerciales en distintos puntos del mundo.

La interna, tiene un trasfondo económico liderado por mos meses.\_\_\_

sectores asociados al agro y la ganadería que en su mayoría rechazan las iniciativas por las nuevas exigencias en línea con el menor impacto ambiental. Las posiciones dividen a las asociaciones gremiales que representan al campo.

Las propuestas de la comunidad europea en línea con la Agenda 2030 - que se prorrogará por 15 años más- se transformarán en barreras paraarancelarias. Por eso, mientras los que lideran la exportación de soja y aceites desde Argentina se muestran proclives al acuerdo -aseguran que se puede cumplir modificando pocos aspectos de la producción - otros más radicales expresan un no rotundo, lo que pone en juego el ingreso de divisas.

"Es necesario desideologizar los vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando las relaciones económicas", dijo Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, y advirtió que "todas las decisiones que se tomen en la dirección inversa hacia dónde va el mundo afecta nuestras exportaciones",

"Son dos catálogos de buenas intenciones -sin obligatoriedad alguna-, importantes para la relación entre los países de menor ingreso (que reciben ayuda oficial para cumplir con los objetivos de esos dos documentos) y el G7", señaló Torres.

"Los países de menor ingreso son muy numerosos y si bien sus mercados son pequeños, sus votos cuentan en materias políticas, como cuando se trata el tema Malvinas", agregó y destacó que la decisión del gobierno argentino "puede darle munición a los que en la UE se oponen al tratado con el Mercosur".

El tema, será central, en un encuentro que reunirá este viernes a los cancilleres del Mercosur con el Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, uno de los referentes en la negociación del acuerdo entre bloques económicos, que se enfrió en los últiSe derrumbó el Indice de Confianza en el Gobierno y tocó su piso en nueve meses



#### PEOR CAÍDA DESDE EL CAMBIO DE GESTIÓN

La Universidad Di Tella dio a conocer el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de septiembre, que tuvo una caida del 14,8% mensual de la valoración del Gobierno de Milei, la baja más pronunciada desde el comienzo de la gestión.

Además, está un 14,6% por abajo de sep-

tiembre 2016 (gobierno de Macri) y 4,6% abajo de septiembre 2020, cuando la gestión de Fernández iba por el el sexto mes de pandemia.

La confianza es mayor entre los varones (2,54 puntos, con una variación de -5%) que entre las mujeres (1,81 puntos, -25%).

PEORES CONDICIONES FINANCIERAS

# Con dificultad para sumar reservas, Milei habilitó por DNU posibles canjes de deuda

Evita la regla que demanda mejoras en dos de tres variables: tasas, capital o plazos más favorables para un canje. Advierten que podrían "dolarizar" los títulos. Busca restringir al Congreso

Patricia Valli

\_ pvalli@cronista.com

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el DNU 846/24 que habilita un canje de deuda y busca dejar de lado el rol del Congreso y la Ley de Administración Financiera (LAF) en el manejo de los títulos y el perfil de vencimientos.

El DNU sustituye la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto y dispone "que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, en pesos o en dólares, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago y que dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la LAF".

"Loque se está haciendo es permitir que cualquier operación o emisión de deuda en dólares -un canje implícito de deuda-se pueda hacer en condiciones financieras que no impliquen una mejora de dos de tres variables que fijaba la ley-plazo de vencimiento, capital adeudadootasa de interés-", planteó el ex ministro de Economía Martín Guzmán.

"No solamente es para deuda en dólares contra deuda en dólares, sino que si se qui si era avanzar a la dolarización sería un paso en

ese sentido. Permite emitir deuda en dólares y suscribir la con deuda en pesos", enfatizó y remarcó que en los fundamentos del DNU no hay una justificación de la medida.

Elex director General de Aduanas, Guillermo Michel, también apuntó al decreto porque considera que se podrá refinanciar la deuda pública beneficiando a los acreedores. "El objetivo es que toda la deuda en pesos que vence el 30 de setiembre se dolarice, para poder así rollearla, sin ningún tipo de requisito legal que estipula la LAF", agregó Michel.

El Gobierno tiene dificultad para hacer frente a los vencimientos en dólares de enero y julio del año próximo. El canje puede generar un alivio de corto plazo, pero "una carga de intereses muy lesiva para la economía", planteó Guzmán si se "adecúan los términos" a la valuación de mercado.

"Lo que está diciendo es que el Gobierno va a emitir en condiciones que le ponga el mercado. Si el Gobierno quiere estirar el GD30 al 2038 lo que hace es emitir un título con un costo financiero de hasta el 16% si mira el GD38", advirtió el ex titular del Palacio de Hacienda, Hoy el rendimiento del soberano es del 15/20%.

A eso se suma el artículo 54 del



Un artículo del Presupuesto y un DNU buscan esquivar el rol del Congreso

Para la oposición, la operatoria remite "al Megacanje de 2001 por el que fue procesado Sturzenegger"

proyecto de ley del Presupuesto 2025, donde señala que "buscan flexibilizar la autorización para realizar operaciones de pasivos modificando el artículo 55 de la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto que autoriza a Hacienda y Finanzas a realizar operaciones de pasivos", detalló Michel.

El ex titular de Aduana, uno de los referentes del Frente Renovador, el objetivo del Gobierno es "poder realizar una operación de pasivos en moneda extranjera (canje o compracontra colocación de nueva deuda) sin cumplir con las condiciones restrictivas de la ley".

La economista y ex directora del Banco Nación Julia Strada también cuestion o la medida que habilita canjes de deuda. "Ponen como único criterio que al gobierno le tomen a precio de mercado los bonos a canjear,

lo cual es muy laxo", dijo Strada. "Se meten con facultades del Congreso: la renegociación de deuda es materia legislativa".

Sin mejoras de acceso al mercado, el riesgo de la medida es que "renegocie sin ningun tipo de exigencia que evite empeorar las condiciones de endeudamiento de Argentina, como ocurrió con el Megacanje de 2001 por el que fue procesado Federico Sturzenegger", planteó, "Lo hacen a escondidasy por DNU porque no pudieron hacerlo en la Ley Bases. Dificilmente el Congreso apruebe semejante arbitrariedad".\_\_\_



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!





Rápido





Cartera Comercial. Válido para personas humanas con actividad comercial, sin-Cuenta Corriente en Banco Credicoop. La apertura de la cuenta estacá sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de apertura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Mévil entre el 06/11/2023 y ol 31/12/2024. Más info en www.bancocrediccop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500.



Descargá la aplicación



La Banca Solidaria

DUDAS SOBRE LA CONTINUIDAD DE PETRONAS

# Planta de GNL: Kicillof le pidió al Gobierno que "no pierda" la inversión



El proyecto Argentina LNG implica una inversión de uSs 30.000 millones

El gobernador bonaerense salió al cruce de Milei, al pedirle que no pierda le mega inversión de la petrolera de Malasia Petronas en el proyecto por u\$s 30.000 millones junto a YPF

Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió al presidente, Javier Milei, que

"trabaje para que Argentina no pierda la inversión de Petronas", la compañía de Malasia que tenía previsto realizar la mayor inversión de la historia en Argentina, al destinar u\$s 30.000 millones

para un proyecto exportador de GNL junto a YPF.

"Queremos pedirle nuevamente al Gobierno nacional que trabaje para que la Argentina no pierda la inversión de Petronas, que ya estaba prevista para construir una planta destinada al procesamiento de gas natural licuado de Vaca Muerta", escribió Kicillof

Milei había dicho que Petronas no se instalaría en Buenos Aires por no adherir al RIGI

Desde YPF aseguran que el acuerdo final de inversión de Petronas sería en 2025, según firmaron

### Reactancia monofásica

LIC. PÚBLICA WEB Nº 7060002191

Ppto, Oficial: \$163.805.200 IVA inc. Fecha Apertura: 10/10/2024 - 10 hs.

ADQUISICIÓN DE REACTANCIA MONOFÁSICA PAT NEUTRO 50 hm-PLAN 2025.

LUGAR: OFICINA COMPRAS - By, Orono 1260 - 1er Piso - (2000) ROSARIO, CONSULTAS: areadi@epe.santale.gov.ar. LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE, DEBERA DESCAR-GAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPESF. CONSULTAS GENERALES. EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA - www.epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar







Excelencia en Salud Ocupacional

Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta

Telefona \$167-9000

en su cuenta de X.

Además, el gobernador, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando YPF fue expropiada, recordó: "Desde que recuperamos YPF sabemos que nuestro país cuenta con una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo y que, además de abastecer a las familias argentinas y a la industria nacional, íbamos a necesitar licuar el excedente para poder exportarlo".

Por otro lado, se refirió a la polémica que había escalado con el gobierno nacional por la locación de la planta de GNL, que inicialmente estaba prevista en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, pero este año YPF decidió que se construyeraen Punta Colorada, provincia de Río Negro, "No es que faltaba el RIGI, al revés, no hacía falta. Petronas estaba decidida a realizar esa inversión que iba a generar mucho trabajo en nuestro país e iba a posibilitar aumentar las exportaciones", escribió Kicillof.

Durante la discusión sobre la locación del puerto para el proyecto exportador de GNL, el presidente de YPF, Horacio Marín, había asegurado que "sin RIGI no hay GNL", y la provincia de Buenos Aires había rechazado adherirse al RIGI nacional, YPF contrató a una consultora internacional para medir técnicamente cuál era la mejor ubicación, pero el presidente Milei consideró que no debía ser Buenos Aires porque Kicillof es un "comunista" y "expropiador serial".

A raíz de una noticia difundida por Clarin el viernes pasado, Marin, CEO y presidente de YPF, habló públicamente y aclaró que más allá de lo que decida hacer Petronas, el proyecto Argentina LNG va a llevarse adelante. "Hay mucho interés en el mundo sobre el proyecto Argentina LNG. Soy optimista de que vamos a ser capaces de desarrollarlo", afirmó en declaraciones radiales.

Desde la petrolera Petronas no hubo ninguna declaración al respecto para ratificar la continuidad o informarsi abandonan el proyecto. Solo hubo una variable que cambiódesde que se firmó el memorando de entendimiento de la inversión, en septiembre de 2022, bajo la gestión anterior de YPF, encabezada por el ex CEO Pablo González. La nueva gestión de YPF, con Marin a la cabeza, decidió continuarlo, pero lo llamó Argentina LNG para hacer referencia a que es "de todos los argentinos" y sumar a más empresas dentro del proyecto.

Lo cierto es que el mercado del GNL requiere millonarias inversiones, desde la producción y el transporte de petróleo, hasta la capacidad de licuarlo y exportarlo. Todas las etapas del acuerdo YPF-Petronas hubieran involucrado una inversión de hasta u\$s 50.000 millones. De todos modos, en YPF no hubo ninguna sorpresa: en acuerdos confidenciales estaba previsto que la decisión final de inversión se hiciera en 2025. Sin definición oficial de Petronas, la fecha clave pasa a ser noviembre, cuando la petrolera debe realizar un desembolso deu\$s180millonesparalaingeniería del proyecto.\_\_

**CUMBRE CLAVE** 

# LLA y el PRO avanzan con la privatización de Aerolíneas

Funcionarios del Ejecutivo, diputados oficialistas y aliados se encontraron en Casa Rosada para definir la estrategia para vender la compañía. Mañana, sesión en comisiones del Congreso

\_\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_\_ jalvez@cronista.com

Con una agenda abierta, el Gobierno nacional se reunió este lunes a la tarde con diputados oficialistas y aliados a los fines de seguir coordinando la agenda legislativa para las próximas semanas.

Se trata de la consolidación de una mesa política que el PRO le venía solicitando al presidente Javier Milei desde las negociaciones de la Ley Bases, algo que empezó a ser concedido cuando los propios libertarios comenzaron a sufrir derrotas en el Congreso.

Con esa reunión de coordinación entre diputados de LLA, PRO y MID (que preside el exjefe de bancada libertario, Oscar Zago), los tres bloques buscan poner en común los proyectos más prioritarios a tratar en el corto plazo.

Este lunes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ofició de anfitrión en la Casa de Gobierno para el encuentro con los diputados nacionales Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Carlos Zapata y Nadia Marquez, en representación de LLA; Diego Santilli, Sergio Capozzi, Hernán Lombardi, Silvina Lospennato, Silvina Giudici y Patricía Vázquez, por el lado del PRO; y Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID.

Desde el Ejecutivo estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; y, además, el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem.

Los textos a tratar eran varios. Sin embargo, los diputados del PRO llevaron en su portafolio el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, linea aérea de bandera que tiene conflictos gremiales que han perjudicado parte de su operatividad desde hace varias semanas.

Se trata del proyecto diseñado y presentado por el diputado Lombardi, que cuenta con el aval del presidente Javier Milei y su bloque en la cámara

baja, así como del MID y parte de la Unión Cívica Radical.

Según comentaron fuentes integrantes de la reunión, la cumbre en Casa Rosada fue el último paso antes de pasar al terreno del debate legislativo. El miércoles a las 11 horas se pondrá en discusión este texto en las comisiones de Transportes, Presupuesto y Hacienda.

"Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N°23.696 de Reforma del Estado, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.", reza el artículo 1° del proyecto de ley, que en el segundo apartado busca autorizar al Poder Ejecutivo para instrumentar el proceso privatizador, que debe llevarlo a cabo el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Publicas, Diego Chaher.

Entre las justificaciones que da Lombardi están el "el déficit que genera Aerolíneas Argentinas" con "pérdidas cercanas a 200 millones de dólares" en

El proyecto que tratarán en comisiones será el de Hernán Lombardi (PRO). Tiene el aval de Milei

La reunión inició ayer a las 17 horas en Casa de Gobierno y tuvo a **Guillermo Francos** como anfitrión

2023. "Las aerolíneas conocidas como "Low Cost" han brindado a miles de argentinos la oportunidad de transportarse de manera rápida y a un costo reducido", agrega.

"La privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos", justifica el diputado nacional.

Giudici -otra de las diputadas que promueven fervientemente la puesta en venta-, puso sobre la mesa otras solicitadas que cuentan con el aval de su bloque. Por un lado, le pidió a Guillermo Francos la disolución de la Defensoría del Público (sostiene que fue creada para monitorear opiniones y a periodistas, y que el gasto para funcionar es muy elevado) y también rediscutir la modificación que el Gobierno hizo sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, algo que el oficialismo no está dispuesto a ceder.

Mientras que se puso en debate la modernización de la Justicia; los lineamientos por el Presupuesto 2025 no fueron una parte predominante del encuentro, porque el PRO no fijó una posición clara sobre qué partes del proyecto pueden estar sujetas a cambios.\_\_\_

#### CONVOCATORIA

Se convoca a los Senores Accionistas de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de Octubre de 2024, a las 10.00 horas en primera convocatoria (la "Asamblea"), la cual se celebrará con la modalidad a distancia, conforme lo previsto por el Artículo 23 del Estatuto, mediante la plataforma Zoom, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

- Celebración de la Asamblea bajo la modalidad "a distancia" a través de videoconferencia.
- Designación de dos accionistas para firmar el acts.
- Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.
- Consideración de los resultados no asignados al 30/06/2024 y destino de los mismos. Consideración de la propuesta de absorción del resultado. del ejercicio al 30.06.2024, - \$ 802.641 (pérdida), contra el saldo de la Reserva Facultativa, informada por el Directorio en la Memoria.
- Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.
- Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 60.000.000) y al Consejo de Vigilancia (\$ 4.500.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
- Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
- Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suptentes del Directorio.
- · Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.
- Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2024.
- Determinación de los importes máximos y minimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoria que deberá fijar el Directorio. NOTAS:

· A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto: (i) adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.; (ii) Los accionistas deberán, hasta el 18 de octubre de 2024 a las 16 horas, enviar las constancias referidas mediante correo electrónico a la dirección e-mail gimenezb@dosanclas.com.ar o presentarlas en la Sede Social, sita en calle Chile 778, Capital Federal en el horario de 12 a 16 horas, a elección del Accionista. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad, ya sea al correo electrónico antes indicado o mediante su presentación en la Sede Social, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los accionistas para participar de la asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. A fin de garantizar la participación de los accionistas que hubieren comunicado su asistencia en debida forma, así como a los directores y sindicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará con la debida anticipación, una invitación a través de los correos electrónicos informados por los mismos, un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Zoom, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea, a fin de permitirles el fibre acceso y participación en el acto asambleario.

La plataforma Zoom, permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Consejo de Vigilancia, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo estos el documento que acredite su identidad, quienes emitiran su voto a viva voz. El Consejo de Vigilancia, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

- Para la consideración del punto 4º del Orden del Día, la Asambiea sesionará en carácter de Extraordinaria.
- · Los accionistas tendrán derecho a participar de la Asamblea a distancia desde la sede social, en cuyo caso solicitamos a aquellos que deseen hacer ejercicio de esta opción, que lo comuniquen por escrito al correo electrónico gimenezb@dosancias.com.ar, con por lo menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, a fin de coordinar lo que resulte pertinente.
- CUIT 30-50129032-3

Lic. Miguel Viegener - Presidente

INICIATIVA

# Dialoguistas y el Gobierno quieren poner un freno a sindicatos

Hoy se pretende lograr en el Congreso un dictamen de mayoría en puntos como el aporte sindical, la limitación de mandatos y la presentación de declaraciones juradas



mbeldyk@cronista.com

Más allá de sus diferencias circunstanciales frente a movilidad jubilatoria y a la ley de financiamiento universitario, los bloques dialoguistas siguen alineados al Gobierno en otras agendas como la reforma al régimen sindical. La iniciativa de consenso la impulsa el diputado radical Martin Tetaz, al frente de la comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara baja que hoy tiene programada una cita a las 13.

"Diría que no quedan pendientes en términos de democracia sindical. Prácticamente no quedó tema por ser tratado. Veremos cuántas firmas tenemos, pero en principio participaron todos los bloques del dictamen con mayor o menor acuerdo", anticipó Tetaz a El Cronista. Durante la jornada de ayer, circuló una versión del dictamen de mayoría entre los

asesores de los diputados. La duda está puesta en si junta el quórum y las firmas.

Según pudo reconstruir El Cronista, el dictamen que busca ser de mayoría se concentra en seis puntos: el aporte sindical, la limitación de mandatos, la presentación de declaraciones juradas, la libre elección de la obra social, la representación de las minorías y la introducción del requisito de ficha limpia.

En lo que refiere al aporte sindical, el consenso del oficialismo y los dialoguistas es volverlo voluntario y que se requiera el consentimiento expreso de las y los trabajadores no afiliados para que se deduzca el porcentaje de sus recibos de sueldo. Y sobre la libre elección de la obra social, el borrador planteaba ayer que pudiera estar sujeta a decisión de las y los trabajadores cada tres meses. En este punto, no obstante, había ciertas discrepancias en cuanto al período de tiempo:



En la CGT siguen con atención el avance de la iniciativa

En cuanto al aporte sindical, oficialismo y dialoguistas quieren que se transforme en algo voluntario

algunos bloques pedían extender el plazo a un año.

Respecto a los mandatos consecutivos, se fija la reelección en solo una oportunidad y se establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de forma periódica y ante la autoridad de aplicación, en este caso, la Secretaría de Trabajo. Desde la Coalición Cívica empujaron además que dicha información sea de libre acceso y que se realicen auditorías sobre los balances de las organizaciones. También que sea condición para entrar al proceso electoral.

"Es muy importante que se transparente el manejo de todos los fondos sindicales y esto incluye las empresas e instituciones vinculadas a los sindicatos y que se lleven a cabo los controles ante la Secretaría de Trabajo que hoy se incumplen", sostuvo en diálogo con El Cronista la diputada de la Coalición Monica Frade.

Otro de los ejes versa sobre la participación de las minorias en el órgano deliberativo de cada organización sindical, fijando el porcentaje en un 25% acorde al borrador de dictamen que circuló ayer por los despachos. Quienes se oponen insisten que

la legislación vigente (Ley 23.551 y decreto 467/88) ya garantiza la participación de la minoría en el órgano deliberativo y apuntan que lo que se busca es forzar la participación en el plano directivo, cuando eso es potestad de cada organización.

El último punto y uno de los que provoca más ruidos es la introducción de la ficha limpia, para bloquear la participación en las elecciones de cualquier dirigente con una sentencia firme en segunda instancia. Nuevamente, quienes lo cuestionan dicen que la normativa actual ya fija la incompatibilidad en caso inhibiciones civiles o penales o sentencia judicial firme, acorde al artículo 18 de la Ley 23.551.\_\_\_

CONTINENTAL URBANA S.A.I. CUIT 30-70913035-4 Cerrito 866, Piso 6 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, y según al art. 61 de la Ley 26.831, el Directorio convocaa los señores accionistas de "Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora" a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2024, a las 9:00 horas, en Cerrito 866, 6º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día: 1") Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea. 2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos a Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2024. 3") Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. 4") Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5") Consideración de las remuneraciones del Directorio (\$ 202.054.300,06) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 6°) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024. ?") Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoria. Autorización al Directorio para pagar anticiposa cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 8°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 10") Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2024. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2025 y determinación de su remuneración. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2") del Orden del Dia estará: a disposición de los mismos en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos desar inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hasta el dia 17 de Octubre de 2024 de lunes a viernes, en el horario de 11.30 a 15.30 horas .Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2024 EL DIRECTORIO El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 02/11/2021 y Acta de Directorio del 02/11/2021 Isaac Salvador Kiperszmid Presidente

### **Transformadores**

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060002186

Presupuesto: \$506.264.285,51 IVA inc. / Apertura: 16/10/2024-10 hs.

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES PARA PO 2025.

### Celdas y reles

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002187

Presupuesto of: \$87.091.055,59 IVA inc. Apertura: 16/10/2024 - 11 hs.

ADQUISICIÓN DE CELDAS Y RELES DE PROTECCIÓN MONOFÁSICOS PO 2025.

LEGAJO: Todo interesado en participar de la presente Licitación deberá: descargar gratultamente el Pliego publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPESFE, CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA - Avda. Santa Fe 1671 2300 - RAFAELA - SANTA FE TEL. (03492) 438505/508/509- www.epe.santale.gov.ar. Email: logistica@epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





PREVISIONALES

# Se limitará el pedido de las pensiones por incapacidad laboral



El gobierno ya vetó la reforma jubilatoria y ahora pone la lupa en las pensiones

A través de un nuevo decreto, el Gobierno limitó los casos en los que se puede requerir asistencia en estos casos. También se pondrá el foco sobre la agencia a su cargo, la ANDIS

\_\_\_\_ Julián Alvez

\_\_ jaivez@cronista.com

El Gobierno Nacional modificó ayer los requisitos bajo los cuales una persona puede solicitar pensiones no contributivas por Invalidez Laboral, haciéndola más restrictiva.

Según informaron desde el Ministerio de Salud, una serie de auditorías arrojaron fuertes irregularidades en el otorgamiento de estos programas, lo que ahora llevó a modificar el sistema.

La decisión se publicó hoy en el Boletin Oficial mediante el Decreto 843/2024 que cambió los requisitos para acceder a las denominadas Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, las cuales son solicitadas por quienes se hallan ımposibilitados para trabajar por padecer ciertas condiciones particulares.

En los considerandos del Decreto firmado por el presi-

Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Russo, se indicó que se habían "excedido" el numero de pensiones, lo cual, "además de desvirtuar la esencia" del programa, "genera el efecto opuesto al pretendido, al convalidar, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad" no pueden trabajar.

#### **CRECIMIENTO DE LAS PENSIONES**

de beneficiarios creció "exponencialmente" durante los gobiernos kurchneristas.

siones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2004 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a dente Javier Milei, el jefe de 1.060.000 pensiones. Con Ma-

"¡Hay pueblos donde el 80% de la población total son beneficiarios de una PNC!", exclamó Sturzenegger

Las irregularidades podrían configurar un fraude estimado entre 1200 y 2000 millones de dólares al año

cri la cifra se mantuvo estable, pero con el regreso del kirchnerismo volvieron a crecer. hasta alcanzar a 1.200,000, lo que representa el 2,6% de la poblacion total (equivalente al 5,5% de la población economicamente activa). ¡Hay pueblos donde el 80% de la poblacion total son beneficiarios de una PNC!", explicó el funcionario.

Gobierno comenzó a efectuar auditorias a traves de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por el abogado Diego Spagnuolo, para filtrar con detalle quienes verdaderamente cumplian con los requisitos.

#### **EN INVESTIGACIÓN**

Hasta el momento, estos sondeos se realizaron en dos de los distritos con mayor cantidad de

Por un lado, se relevó a un

Según información a la que tuvo acceso El Cronista, el Gobierno de Javier Milei tomó nota de la falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas in-

Proyectan que las irregularidades podrían configurar un presunto fraude por desvio de fondos estimado entre u\$s 1200

cuesta u\$s 3.400 millones por año, lo que equivale al 3,5% del Presupuesto 2025.

momento? Segun revelaron fuentes sanitarias, el informe con los resultados de la primera etapa en CABA arroja que de los 10.000 beneficiarios contacta dos un 67% no pudo ser locali zado en los domicilios indicados. "Plantea serias dudas sobre la veracidad de las declaracio nes de los beneficiarios", afirmaron.

Aun así, estos datos son preliminares y requerirán de un segundo sondeo -a través de cartas documento y correospara determinar la veracidad de esa incapacidad. Por ahora solo se determinó que un 43% de los pensionados auditados cumple con los requisitos. Los demás siguen en revisión y podría haber bajar masivas.

Buenos Aires, la primera ronda de auditorias constó de 900 pensionados, una pequeña fracción de la población total a encuestar.

De ellos, 180 (un 21%) no pudieron ser localizados. De los 720 notificados, solo 462 asistieron, y de estos, apenas el 20% cumplia con todos los requisitos exigidos por la normativa.

En tanto, el 80% restante no cumple, y un 13% carece de la documentación necesaria....

MÁS DESPIDOS

### ATE vuelve al paro y dice que quiere "golpear" al Gobierno

..... El Cronista

Buenos Aires

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un nuevo paro nacional con movilización a Plaza de Mayo "ante la amenaza de una tercera ola de despidos masivos a fin de mes" por parte del administración del presidente Javier Milei.

"El Gobierno que hace nueve meses nos declaró la guerra no pasa por su mejor momento, y nosotros tenemos que seguir golpeándolo. Tenemos que pasar de la resistencia al ataque para evitar nuevas cesantías masivas a fin de mes", señaló el secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar.

A través de un plenario de trabajadores de todo el pais, ATE definió el nuevo paro con movilización a Plaza de Mayo para este jueves 26 de septiembre. Según afirman desde el Gremio, son casi 65 mil los contratos que fueron renovados tan solo por tres meses y que el Gobierno planea dar por concluidos este 30 de septiembre.

Votada de manera unánime, la medida de fuerza contará con cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodia y una olla popular frente a Casa Rosada. Mientras tanto, cada una de las provincias definirá la modalidad que tendrán las protestas en sus distritos.

Aguiar señaló que desde ATE no se va a tolerar "una sola cesantía ilegal más". La ultima información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indica que la caida del empleo en el sector publico desde noviembre de 2023 es de 37.561 puestos de trabajo.\_\_\_



Aguiar, el secretario General de ATE

Según explicó en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger -quien tuvo un rol activo en la reescritura de esa norma-, la cantidad

"Entre 1999 y 2003 las pen-

Más allá de esos datos, el

pensiones otorgadas.

tercio de los casi 29.000 pensionados que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), A la vez, comenzaron a hacerse los primeros contactos de los 300.000 beneficiarios en la provincia de Buenos Aires.

compatibilidades.

y u\$s 2000 millones al año. Actualmente, el sistema

¿Qué datos tienen por el

En cuanto a la provincia de

ALERTA EN CÓRDOBA

# El Gobierno subejecutó el presupuesto para la prevención de incendios



Capilla del Monte y San Esteban en Córdoba viven jornadas dramáticas por los focos de incendios forestales que continuan activos.

A junio de este año sólo se había utilizado el 25% de los fondos para campañas contra los siniestros. Los diputados nacionales solicitan que se destinen más recursos. Recortes para bosques

Amparo Beraza \_\_ aberaza@cronista.com

En el marco de incendios forestales en Córdoba, reclaman al gobierno de Javier Milei que declare la emergencia nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún cuenta con el Fondo Nacional de Manejo del Fuego subejecutado.

Hay dos puntos claves en materia de incendios y combatedel fuego en las provincias: con la sanción de la Ley Bases se eliminó el fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego y

por otro lado la subejecucion del actual Presupuesto que se tiene para combatir dichos eventos.

En el Valle de Punilla ya se quemaron mas de 16 mil hectáreas y desde el gobierno cordobés anunciaron que se presentarán como querellantes en

la investigación que buscará determinar las causas del fuego.

Segun pudo recabar El Cronista, a junio del 2024 solo se había ejecutado un poco mas del 25% del presupuesto. La ejecucion de las partidas desde enero a junio de cada año y muestra que a esa altura en el 2023 ya se habia ejecutado mas del 75% del presupuesto asignado.

Además, algo muy similar pasó con la ejecución de las partidas destinadas a la preservacion de los bosques nativos que mostró un descenso en su utilizacion con respecto al año anterior

El fenómeno ambiental se disparó en los últimos años y en Cordoba es el quinto año consecutivo en el cual se inician focos de incendio. Según indicaron fuentes cercanas al gobernador Martín Llaryora a El Cronista, vienen trabajando desde mayo con el Plan Nacional para prevenir incendios.

"Estamos coordinando las acciones junto a los municipios y comunas, para que la ayuda llegue a cada una de las comunidades afectadas. La Provincia agradece el apoyo de aeronaves y pilotos provenientes de la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y del Plan Nacional de Manejo del Fuego", indicó el gobernador a través de un posteo de su cuenta de X.

Sin embargo, legisladores nacionales por la provincia ya comenzaron a movilizarse para pedir la ayuda nacional.

El diputado nacional del PRO por Córdoba que responde al bloque de Miguel Angel Pichetto, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley ante el Congreso para declarar el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en los departamentos de Colon, Santa María, Calamuchita y Pocho.

La iniciativa se fundamenta en que "los factores climáticos han exacerbado la propagación de los incendios".

Con la misma meta, busca una declaración de emergencia por 180 dias, prorrogables, en los cuales el Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar fondos especiales para asistir a las víctimas y restaurar las áreas afectadas.

Además, se piden "medidas especificas" para brindar asistencia financiera a las actividades productivas con bonifi cación en las tasas de interés y facilidades impositivas

El diputado expresó que los incendios ponen en riesgo "las actividades productivas, especialmente el turismo, la agricultura y la ganaderia, que son pilares económicos de la provincia".

"Es imperioso que el Estado esté presente, proporcionando soluciones rápidas y eficaces. No podemos permitir que estas familias, que lo han perdido todo, queden desamparadas", remarcó el diputado.

Para Agost Carreño, este tipo de catástrofes "requiere de un Estado eficiente, capaz de garantizar tanto la extincton del fuego como la recuperación económica y ambiental de las areas afectadas".\_\_\_



LICITACIÓN PÚBLICA Nº 27/2024

Imputación preventiva: \$536.284.131,45. Apertura: 08/10/2024 - 9 hs.

Adquisición de material descartable ou sta Expediente N



### Deloitte.

### El Cronista

### Apertura





Miralo en VIVO cronista com





Maria Inés Del Gener Deloitte



Daniel Kıslauskıs Deloitte



Orlando Scarpelli Deloitte



Jose Luis Espert Diputado Nacional



José Martinez de Hoz MHR Abogados



Maria José Del Boca BYMA



José Dapena UCEMA



Miguel Ångel Pesce Economista



Pilar Tavella Balanz



Luciana Bucetto Dia Argentina



Camila ibarbalz Asesora Financiera



Carlos Melconiari Economista



Maria Victoria Minassiari Naranja X



Daniel Artana Economista



Diego Cazorla (AEF



Miguel Kiguel Economista



Martin Rappatlini Empresario



Martin Tetaz Olputado Nacional



Martin Moreira Banco Provincia



Hernán de Goni El Cronista Moderador



Arrel Cohen El Crenista Moderador



Leandro Dario El Cronista Moderador



Mariana Shaalo El Cronsta Moderadora



Horacio Riggi El Cronista Moderador

Premio CFO 2024













# Finanzas Mercados

pwc

LOS BONOS EN DÓLARES SUBIERON LEVEMENTE

# El furor por Milei no sostuvo a las acciones: cayeron 3% en Wall Street



El presidente Javier Milei tocó ayer la campana e inició la rueda en la bolsa estadounidense.

En el mercado hay optimismo con los títulos argentinos y creen que continuará el "veranito financiero". El presidente ratificó en Nueva York su compromiso con el déficit cero

Leandro Dario

\_\_\_ Idario@cronista.com

Mientras el presidente Javier Milei tocaba la campana y abría la rueda en Wall Street, el mercado local se tomaba una pausa, tras varias jornadas al alza. Los bonos soberanos en dólares subieron ayer apenas 0,26%, en un escenario de retroceso de los emergentes, y los ADR perdieron hasta tres por ciento.

Sin embargo, en el mercado son optimistas con respecto a los títulos argentinos y apuestan por la continuidad del "veranito financiero". Esa convicción está fundada en el compromiso del Presidente con el déficit cero, que fue ratificado ayer en Wall Street, donde los operadores se fueron acomp baja del riesgo en 1311 puntos menos que el Las acciones e gentinas retro Street, con Lo rando las caida 3,6 por ciento.

mostraron atraidos y entusiasmados por la figura de Milei.

Ignacio Murua, asesor financiero de Quicktrade SBS, destacó que los activos argentinos estuvieron influenciados ayer por un contexto de risk on global, con caída de los emergentes y una leve suba de los tres indices bursátiles en Wall Street.

En ese contexto, los bonos en dólares subieron levemente, tras miciar la jornada en rojo, y fueron acompañados por una baja del riesgo país, que operó en 1311 puntos, nueve unidades menos que el viernes pasado. Las acciones de empresas argentinas retrocedieron en Wall Street, con Loma Negra liderando las caidas con una baja de 3,6 por ciento.

A pesar del retroceso de las acciones, en el mercado hay optimismo. "Hay una dinámica internacional atrás del movimiento de los activos argentinos que empezó a jugar a favor ya hace 15 o 20 días, que es cuando empezó a caer fuerte el riesgo país. Eso coincide con el blanqueo, y con un conjunto de cuestiones macro que viene siendo exitosas, con la dinámica fiscal y los números de agosto favorables", explica Leo Chialva, socio de Delphos Investment.

parte, Murua.

#### SE SOSTIENE EL RALLY?

Con los bonos tocando nuevos máximos, en el mercado se preguntan si hay argumentos para que los precios se sostengan y sigan creciendo. Tras el rally del primer tramestre de este año, emprezan a despejarse algunas dudas: el superávit fiscal se mantiene en los ocho meses del año. Sin embargo, aún persisten los interrogantes a sobre la capacidad del Banco Central de acumular mas reservas.

"Uno de los aspectos que mantiene alerta a analistas es el frente externo, sobre todo cuando se tiene en cuenta que las reservas netas permanecen en terreno negativo, con un tipo de cambio real apreciándose considerablemente desde diciembre del año pasado. Estos factores mantienen una situación de fragilidad ante un evento disruptivo que desencadene volatilidad cambiaria", explicó Lisandro Meroi, Research Analyst de TSA Bursátil.

Murua cree que hay justificativos para que los precios se sostengan: "Podriamos tener unas leves correcciones en las próximas ruedas, ahora que se empieza a agotar el flujo para hacer frente a compromisos impositivos. Aun se mantiene el flujo proveniente del blanqueo, y si el gobierno decide prorrogar la fecha limite podríamos contar con él unas ruedas más. Es un veranito financiero que parece tener algo más de justificativo que el ultimo".

Por su parte, en PPI consi deran que el Merval está caro en términos relativos frente de la deuda soberana hard dolar, pero creen que las cotizaciones aún pueden romper máximos si se aceleran los flujos del blanqueo. "Hace tiempo que la deuda argentina lucía más atractiva en términos relativos que las acciones. Ambos tipos de activos tienden a moverse en conjunto, este desacople nos hizo pensar que las acciones quedaron relativamente caras frente a la deuda", afirmó Pedro Siaba Serrate. Head of Research & StraRESERVAS EN ALZA

### BCRA compró divisas, pero el dólar MEP quedó arriba de los \$ 1200

\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

El Banco Central arrancó la semana con nuevas compras de divisas en el mercado oficial de cambios y amplió el saldo positivo acumulado en el mes, en una jornada en la que la reservas brutas avanzaron y el MEP volvió a ubicarse por encima de los 1200 pesos.

La compra de ayer del Central fue de u\$s 21 millones. De esta manera, acumula seis jornadas consecutivas con saldos positivos en el mercado aunque las compras netas acumuladas alcanzan a solo u\$s 40 millones.

El resultado fue consecuencia de una jornada de bajo volumen operado para tratarse de un inicio de semana, con apenas u\$s 206,6 millones de contado, y en la que la autoridad monetaria dispuso otro incremento de \$ 0,5 para el tipo de cambio oficial mayorista, que avanzó a 966 pesos.

Las compras de divisas contribuyeron a otro avance de la reservas brutas. Las tenencias del Central registraron un crecimiento de u\$s 83 millones respecto al cierre previo y quedaron en u\$s 27 346 millones.

"La primera jornada de la semana y la última plena del mes comenzo con un escaso monto de operaciones, cuyo promedio diario se ubicó por debajo del de los meses anteriores. El saldo de compras del mes aún es escaso, pero por lo menos le permite volver a exhibir compras netas, recuperándose de las caidas de las últimas semanas", señaló PR Corredores de Cambio.

Por otro lado, el MEP con GD30 y CCL mediante Cedear avanzaron hasta 0,6% para ubicarse por encima de \$1204 y \$1227, respectivamente. El blue, en tanto, se mantuvo sin variación, en \$1225 en la punta de compra y \$1245 en la de venta.....



El mercado no espera un salto devaluatorio pero si un mayor crawling que el 2% que defiende el BCRA.

LA MIRADA DEL MERCADO

### La apreciación del tipo de cambio real no cede y ahora acusan al blanqueo

El tipo de cambio real oficial y el CCL se ubican en niveles mínimos desde el 2017. El Gobierno insiste en que no va a devaluar más allá del esquema actual de 2% del crawling peg mensual

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Los tipos de cambio se apreciaron notablemente en términos
reales desde el pico post devaluación de diciembre. Debido a
una inflación elevada en los
primeros meses del año, combinado con el crawling peg de
2% mensual (TEM), el tipo de
cambio oficial perdió prácticamente el 95% de la mejora en la
competitividad tras el salto
cambiario a \$ 800 en diciembre.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, anticipó que la continuidad del crawling peg al 2% (TEM) llevaría el tipo de cambio real multilateral a niveles muy apreciados hacia fines de año, de cumplirse las proyecciones del consenso de los economistas.

Sin embargo, Yarde Buller indica que el factor externo podría ayudar a la Argentina y a moderar dicha apreciación. "El debilitamiento del dolar y la apreciación del real pueden ju-

gar a favor amortiguando parte de este impacto y dando algo más de tiempo al BCRA, aunque el tipo de cambio real finalizaría el año en niveles similares a los mínimos observados en 2017, el pico histórico de demanda de dinero en la Argentina moderna", sostuvo.

El equipo económico ha insistido en que, a pesar de la apreciación del tipo de cambio real, no piensa en una mayor devaluación.

El mercado compró ese comentario a medias ya que el
ritmo cambiario que proyectan
los inversores no muestra un
salto abrupto del dólar oficial,
aunque si por encima del dos
por ciento. Según datos del
Mercado Abierto Electrónico
(MAE), para octubre se espera
un ritmo cambiario del 3,2%,
similar al 3,3% que espera para
noviembre. Finalmente, para
diciembre se espera un crawling
del 3,5 por ciento.

moderar dicha apreciación. "El Lisandro Meroi, Research monedas emergentes con e debilitamiento del dolar y la apreciación del real pueden juque, de corto plazo, la estabili- Fed", dijeron desde Grupo IEB.

dad de los dolares pudiera continuar de la mano de la presencia del BCRA en estos mercados, junto con las novedades en torno a los pagos de deuda y proyecciones de desaceleración en los índices de inflación.

"El Gobierno insiste en su postura de ganar competitividad, pero no a través de una devaluación (plasmado en las cifras para el tipo de cambio oficial en el Presupuesto 2025), con la idea de que los dolares financieros converjan al nivel del tipo de cambio oficial", comentó Meroi.

#### UN CCL APRECIADO

Gracias a los flujos de dolares provenientes del bianqueo y a los buenos datos fiscales, los dolares financieros también cayeron. El dolar MEP bajó siete semanas consecutivas, su mayor racha en 10 años, marcando una merma del 17% desde sus máximos y una apreciación en términos reales hasta el menor nivel del dolar desde agosto de 2019.

Ayelen Romero, analista en Rava Bursátil, cree que dado el desdoblamiento cambiario aún vigente, entre los factores que impactan en el descenso de los tipos de cambio se encuentran el éxito del blanqueo, la intervención en el mercado por parte del Gobierno y la confianza inversora en el curso actual

Así, los tipos de cambio se encuentran en valores mínimos incluso si se los ajusta por inflación. "Los dolares financieros retrocedieron 1,5% en la semana pasada, sin observarse intervencion oficial, o al menos no de manera significativa, por lo que los flujos relacionados al blanqueo podrian estar explicando en gran medida la apreciación del peso en un contexto internacional favorable para las monedas emergentes con el inicio de la baja de tasas de la

**EXPECTATIVA** 

# La City duda de la señal oficial sobre el cepo y prevé salida anticipada

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_epizarro@cronista.com

El presidente Javier Miles pone cada vez más condiciones para levantar el cepo al dolar. Ayer, ante operadores de Wall Street, afirmó que sacará las restricciones cambiarias cuando la inflación baje a cero. Pero los analistas se muestran escépticos a las palabras del mandatario y no descartan una salida anticipada de los controles.

Para el economista Camilo Tiscornía, es muy difícil pronosticar cuándo el índice de 
precios se desacelerará hasta 
ilegar a cero. Afirma que lo 
que el Presidente está queriendo decirle al mercado es 
que no hay una fecha establecida para levantar las restricciones cambiarias y unificar el tipo de cambio.

"De todas maneras, Milei define a la inflacion cero de una manera muy particular. Para él, en realidad, cero es 2,5%. Esta cifra está conformada por 2% del ritmo de devaluación mensual y 0,5% de inflacion internacional. O sea, estaría buscando un IPC de 2,5% mensual. Eso puede ser un poco más cercano", destaca Tiscornia.

#### ¿PARA CUÁNDO?

La consultora 1816 afirma que, a pesar de los dichos del equipo económico sobre la extension del cepo cambiario, una de las principales dudas sigue siendo si el Gobierno mantendrá el statu quo hasta el año entrante o si en algun momento de los próximos meses "tomará por sorpresa al mercado" al unificar el tipo de cambio.

La narrativa de Milei y del ministro Luis Caputo parece indicar que están proyectando eliminar las restricciones cambiarias a partir de finales del próximo año, después de las elecciones legislativas, lo cual se refleja en el Presupuesto de 2025. Una parte del mercado tiene esa expectativa, pero otra lo pone en duda.

"Nuestra visión es diferente. Y creemos que esta alineada con lo que el Gobierno hace, más que con lo que dice. Medidas como las de la semana pasada (quita de tres restricciones) allanan el camino hacia la unificación cambiaria, con el Gobierno reservándose la discreción para llevarla a cabo cuando encuentre circunstancias propicias", afirman los analistas de Consultatio.

El momento propicio, de acuerdo con el broker de inversiones, seria cuando la brecha cambiaria se encuentre en niveles muy bajos para que al unificar se minimice el salto del tipo de cambio oficial, a pesar de que el Gobierno sostiene que la convergencia entre las cotizaciones del dólar se dará "desde arriba hacia abajo".

"En nuestra visón, la falta de correspondencia entre la narrativa oficial y los hechos es completamente lógica: las devaluaciones no se anuncian. De otra manera, el mercado se adelantaria ajustando precios, atrasando liquidaciones de exportaciones y adelantando pagos de importaciones, lo que terminaría erosionando el efecto del ajuste cambiario", afirma Consultatio.

La narrativa del Gobierno parece indicar que el cepo se levantará después de las elecciones legislativas del próximo año

Los analistas dudan de las palabras del Gobierno y ven posible una unificación cambiaria previo a lo que indica el oficialismo

En ese sentido, advierte que dilatar el levantamiento del cepo implicaría menor crecimiento económico en el mediano y largo plazo y dificultaría la acumulación sostenida de reservas. Además, haría más complejo el acceso a divisas que demandará 2025 para los vencimientos de deuda soberana en moneda extranjera.



Milei dijo que eliminará el cepo cuando la inflación baje a cero.

con una relación riesgo retorno aceptable para lo que es el mundo de ON (ya que están muy ba-

jos los rendimientos). Privilegiamos la diversificación de sectores y empresas con buena

calificación crediticia, riesgo

RECTA FINAL PARA ENTRAR EN LA PRIMERA ETAPA

# Blanqueo: ON y propiedades son las inversiones elegidas por expertos



En la recta final de la etapa I del blanqueo se aceleraron las consultas y la apertura de cuentas CERA.

A menos de una semana del cierre de la primera fase, economistas, contadores y brokers eligieron las mejores inversiones para evitar pagar la multa del 5% si se regularizan más de 100.000 dólares

Mariana Shaalo \_\_\_ mshaalo@cronista.com

A menos de una semana del cierre de la primera etapa del blanqueo, economistas, contadores y brokers recomendaron las mejores inversiones, desde propiedades hasta Obligaciones Negociables (ON) para evitar pagar la multa del 5% si se regularizan más de 100.000 dólares

En la recta final de la etapa 1 del bianqueo se aceleraron las consultas y la apertura de cuentas CERA, Guillermo Perez, presidente y CEO de Grupo GNP, explicó que "hay un tsunami de consultas y las aperturas de cuentas están teniendo muchos problemas operativos, están desbordados los bancos en cuanto atención al publico".

Al ser consultado acerca de la posibilidad de que haya una prórroga del cierre de la etapa 1 remarcó: "Sería lo lógico porque, si bien hay tres etapas, la del efectivo finaliza el 30 de septiembre. Estamos desbordados. La gente se despabilo muy fuerte ahora", agregó el presidente de Grupo GNP.

los especialistas esperan una prórroga, el Gobierno aun no se pronunció al respecto. Por lo tanto, quedan apenas unos dias para ingresar efectivo al blanqueo por más de u\$s 100.000 y poder destinarlo a inversiones.

#### INVERSIONES EN DÓLARES

Javier Casabal, estratega de Ren-La Fija de Adcap, recomienda el Bopreal BPY26 en primer lugar y dos obligaciones negociables de YPF, dependiendo el perfil de riesgo.

En particular, ve de modo favorable la ON YPF LUZ 2026 para los más conservadores e YPF 2031 para los que buscan arriesgarse un poco más porque tiene "mayor upside".

"El activo preferido para el que blanquea es en dolares. Las ON más largas van a ser activos mucho más beneficiados; y agrego el Bopreal porque venia muy atrasado y desde el lunes negro japonés viene apreciandose muy rápidamente", explicó Casabal.

Por otro lado, para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, "dentro de la cartera para el Más allá de que el mercado y blanqueo, lo que estamos bus-

cando es una cartera agresiva a mediano plazo para conseguir lo más rápido posible el upside con todos los que van a ingresar al blanqueo y dentro de esto la posibilidad de salir antes del 31 de diciembre del 2025 pagando la multa correspondiente si quisiera". Dentro de este esquema Lazzati recomienda una cartera que contenga un 40% en acciones argentinas donde estén Pampa, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), YPF (YPFD), Central Puerto (CEPU), Loma Negra (Loma) y Byma.

"Mientras que el otro 60% en renta fija porque entendemos que el flujo del blanqueo se inclinará por activos de este tipo. Aquí recomendamos el Bopreal BPY26 y los globales GD30, GD35 y GD 41", agregó.

Por otro lado, Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversión de IOL invertironline, recomienda difererentes ON de YPF, Irsa, Edenor:, Capex y TGS. Puntualmente las elegidas son: YCA6P, DNC5D, CAC5D, YPF2D, DNC3D, TRSC3S e IRCLD.

"Son ON liquidadas para operar ideales para un cliente retail, riesgo sugerimos sumar AL30 y GD35", agregó. **INVERSIONES EN PESOS** Por otro lado, Isabel Bota, pro-

acotado dado una duration de dos y un retorno en dólares esperado anual del 6,7 por ciento. En todos los casos pagan cupones de forma semestral por lo que se va recibiendo un flujo", destacó Donzelli a El Cronista. "Eso si se apunta a bajo riesgo y en eso las obligaciones negociables cumplen. Ahora, si se busca más rendimiento, no nos quedariamos 100% en ON. De-

pendiendo de la tolerancia de

duct manager en Balanz, dife

rencia entre los quieren invertir en pesos y aquellos que desean hacerlo en dolares. "Para aquellos que regularizan pesos a través de su cuenta comitente CERA, ofrecemos diversas alternativas de inversión. Una de las opciones destacadas es nuestro FCI Performance II, que invierte un 90% de su car-

tera en Lecap. Estos instrumentos, con un vencimiento maximo de un año, ofrecen un retorno superior al de un plazo fijo tradicional. A través del FCI, el inversor accede a una cartera diversificada compuesta mayormente por estos instrumentos.

#### **FIN DE LA ETAPA 1**

### Bopreal, real estate, bonos corporativos y soberanos, las inversiones que eligen los expertos

Contadores, economistas y estrategas de Alyc dieron su visión respecto a las inversiones que más convienen a pocos días del cierre de la primera etapa del blanqueo.

Sin prorroga anunciada, pero con la expectativa de que haya algún cambio a último momento, los expertos eligieron cuáles son hoy las mejores opciones para invertir el dinero ingresado al blanqueo. Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 30 de septiembre vence la posibilidad de ingresar efectivo a las cuentas CERA.

 Obligaciones Negociables: son las más recomendadas por los expertos dado su rendimiento y riesgo. Entre las elegidas figuran las de YPF, Edenor e Irsa.

-Bopreal: elegido como una de las mejores inversiones para conservadores dado que es riesgo BCRA y otorga un rendimiento en dolares. El más mencionado es el BPY 26 que viene ganando terreno y apreciandose en las últimas jornadas.

-Bonos soberanos: para

perfiles con más propensión al riesgo. Recomiendan el GD30, GD35 y hasta GD41.

 Lecap: para inversores en pesos. Se pueden adquirir Lecap directamente en el mercado, ajustando el plazo de inversión según las necesidades del cliente. Actualmente, los rendimientos varian entre un 42% TNA en las letras más cortas hasta un 57% TNA para las letras con vencimiento en junio de 2025.

Bonos CER: para inversores en pesos con mayor propensión al riesgo. Entre los elegidos figuran el TX26

-Acciones: para los menos conservadores, los especialistas recomiendan acciones de las empresas Transportadora Gas del Norte, Central Puerto y Pampa.

-Propiedades: para los economistas, es una inversión que será muy elegida por aquellos que prefieren quedarse por fuera del sistema financiero. Destacan el bajo valor del metro cuadrado, muy atrasado respecto a los valores internacionales y regionales.



Guillermo Pérez, CEO de GNP



Ricardo Delgado, economista



Javier Casabal, de Adcap



Martin Polo, economista

Actualmente, el fondo presenta una TNA de 44,1% y permite la disponibilidad de los fondos en el dia", explicó Bota.

"Como segunda alternativa, se pueden adquirir Lecap directamente en el mercado, ajustando el plazo de inversión según las necesidades del cliente. Actualmente, los rendimientos varian entre un 42% TNA en las letras más cortas hasta un 57% TNA para las letras con vencimiento en junio de 2025", agregó.

Como tercera opción recomienda ON y bonos soberanos.

"Es importante destacar que, aunque las obligaciones nego-

ciables en dolares, los bonos soberanos y los bopreales generan rendimientos en dolares. cotizan en ambas monedas, lo que permite su adquisicion en pesos. Para los inversores con mayor tolerancia al riesgo, recomendamos el BOPREAL Serie 2 (BPJ25), que rinde un 8% anual en dolares, y el Bopreal Serie 3 (BPY26), con un rendimiento del 23% anual en dolares", marcó Bota.

Por otro lado, para una cartera con mayor potencial aun, Donzelli de Iol Invertironline recomienda "sumar bonos CER como el TX26 y algunas acciones como las de las empresas Trans-

portadora Gas del Norte, Central Puerto y Pampa".

#### OR OF MERCESTATE

En tanto, si se levanta la vista de lo financiero, para Pérez hay otros dos grandes rubros para invertir, ademas del financiero. Uno está vinculado al real estate, y otro, a los bienes destinados a la actividad productiva como maquinaria agricola, artículos electrónicos, entre muchos otros productos.

"El que blanquea tiene varias alternativas Si cree en el mercado financiero, puede ir por ON que tienen tasas de retorno interesantes, fondos comunes de

inversión, acciones reguladas por la CNV, dentro de un abanico de instrumentos para invertir", explicó Perez.

"Si no cree en el mercado financiero, hoy está muy barata la inversión en pozo, en el desarrollo de obras con menos del 50% de avance, con los precios muy por el piso", agregó.

Para el economista y presidente de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, "aquel que blanquea lo hace por diferentes razones, pero uno asume que quiere mantener cierta segundad en su inversión, con lo cual lo que seria renta variable no sería una recomendacion. Perosiempre el pertil del inversor es particular".

"Las opciones de inversión en real estate las veo como una oportunidad, El metro cuadrado en la Argentina sigue estando muy por debajo de los niveles internacionales, con lo cual veo una oportunidad y creo que buena parte del blanqueo se va a destinar a ese lugar. Eso obviamente sirve para dinamizar un sector muy castigado, como es el de la construcción. Después bienes durables, seguramente automotores con menos impacto en los de gama y baja y media, y más en los de alta gama. Me parece que va a haber una demanda importante también ahi. Pero igual creo que una parte de la gente, sobre todo el inversor minorista, que va a blanquear y retirar viendo qué pasa en términos macro", destacó Delgado.

En tanto, el economista y estratega de Cohen Aliados Financieros, Martin Polo, remarcó que para un inversor averso al riesgo recomienda bonos corporativos en dolares mientras que para aquellos que puedan asumir más volatilidad observa con buenos ojos los títulos soberanos, también en dolares.

"Más de corto plazo pueden ser los Bopreal, que es deuda del BCRA, vence dentro de este mismo Gobierno y es muy poco probable que un banco central entre en default", concluyó......



# Negocios



Stellantis busca a su futuro CEO

El gigante automotor anunció que empezó la busqueda de un candidato para suceder a Carlos Tavares, cuyo contrato finaliza en 2026. El CEO está bajo presion del directorio.

EL PROYECTO APUNTA A INICIAR EXPORTACIONES EN 2027

# Una energética británica avanza para sumarse al proyecto de GNL de PAE



El buque Hilli, de Golar, tiene capacidad de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a 11,5 millones de m3 diarios de gas natural

Es Harbour Energy, que se convirtió en uno de los principales productores de gas del país tras la compra de los activos de la alemana Wintershall Dea Las conversaciones están avanzadas

Juan Manuel Compte

\_\_\_\_ jcompte@cronista.com

Mientras emergen signos de interrogación sobre Petronas e YPF, el otro proyecto de GNL que se anunció en la Argentina está cerca de incorporar inversores. Harbour Energy, la británica que compro los activos de la alemana Wintershall Dea, avanza para sumarse al acuerdo de Pan American Energy Group (PAE) con la noruega Golar para exportar gas licuado en 2027.

En julio, PAE firmó el con-

años un barco licuefactor. La idea es usar una nave, el buque Hilli, de Golar, con capacidad de 2.4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a 11,5 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas natural. Para eso, se formará un joint venture, Southern Energy. PAE tendrá el 90% y Golar, el 10.

Cuando lo anunció, en julio, Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, aclaró que estaba en negociaciones "con YPF y otras companias del sector" para que se sumen al emprendimiento. La idea venio para alquilar durante 20 es que sea el primero de más

"Si el proyecto era interesante para Wintershall, ahora, para Harbour, lo es mucho más", dicen en el sector

El encarrilamiento de las gestiones con la británica no implica que PAE se cierre a otras negociaciones

buques. Algo que dependerá de la incorporacion de más productores de gas, ya que el proyecto, hoy, está calculado con los volúmenes que genere PAE.

PAE tiene charlas con varias empresas. Una de las conversaciones más avanzadas es con Harbour, su socia, con la francesa TotalEnergies, en el consorcio dueño de los bloques de la Cuenca Austral, donde está Fénix, la plataforma offshore que empezó a operar el viernes, tras uSs 700 millones de inversión.

Fuentes de la industria comciden en que la negociación está encaminada. "Si el proyecto era interesante para Wintershall, ahora, para Harbour, lo es mucho más", dimensiona una de ellas. Todavía se discute el porcentaje de participación que tendrá Harbour y, en función de eso, el monto de inversión que deberá realizar. "Toda la indus- tampoco cierran la puerta.....

tria tendrá necesidad de evacuar la producción incremental de gas. Con el mercado regional, no alcanzará. Una planta flotante de GNL es una posibilidad concreta de monetizar", agregan para justificar el interés de la brita nica, "Es, además, un paso intermedio, no tan ambicioso como una planta", apuntan.

En diciembre, Harbour acordo con Wintershall Dea la compra de sus activos de exploración y producción, valuados en u\$s 11,200 millones. En la Argentina, implicó el traspaso de sus participaciones en Vaca Muerta -Aguada Pichana Este (22,5%) y San Roque (24,7%)- y en la Cuenca Marina Austral (37,5%). Esa transición se completó en septiembre. PAE participa en todos esos bloques.

Wintershall Dea estaba presente en la Argentina desde 1978. En 2022, le vendió sus activos petroleros en el país a Vista para focalizarse en gas. En 2023, produjo 60.000 barriles de petróleo equivalentes diarios. También el año pasado, anuncio un plan de inversiones de 450 millones de euros en los siguientes cuatro años. De ese monto, u\$s 300 millones son para Aguada Pichana Este y San Roque. Esa produccion incremental, más el aporte de Fénix, es la que Harbour guiere evacuar y el driver principal de su ingreso al deal de PAE y Golar.

El encarrilamiento de las gestiones con la británica no implica que PAE se cierre a otras negociaciones. Al contrario. En el grupo, resaltan la intención de que sea un proyecto más ampho, "de toda la industria". En el mercado, tras la posible renuencia de Petronas a acompanar a YPF en la construcción de la planta de Río Negro, el proyecto PAE-Golar cotiza en suba.

La semana pasada, la noruega anunció u\$s 2200 millones para construir un nuevo buque, con una capacidad anual de 3,5 millones de toneladas de GNL. Golar espera recibirlo en el último trimestre de 2027. Eso, aclaran en PAE, no significa que se lo utilice en su proyecto. Pero El Cronista Martes 24 de septiembre de 2024



El ministro Federico Sturzenegger avanza con la desregulación del mercado aerocomercial

EN PLENO CONFLICTO GREMIAL EN AEROLÍNEAS

### Las aéreas podrán volar con aviones y tripulaciones extranjeros

El Gobierno simplificó el proceso para habilitar a aquellas aeronaves con tripulantes del exterior que busquen operar vuelos comerciales de cabotaje en la Argentina

\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

A partir de ahora, los aviones y tripulaciones extranjeras podrán volar rutas domésticas en la Argentina. Se trata de un nuevo decreto en materia de desregulación aerocomercial que publicó ayer el Gobierno en el Boletín Oficial y que cuenta con la firma del Presidente de la Nación, Javier Milei.

Si bien, según la regulación anterior, el único organismo autorizado para habilitar la operación de aeronaves y/o tripulaciones extranjeras para rutas nacionales era el Ejecutivo, tras la publicación del decreto 844/2024, también podrá hacerlo la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Aunque esta posibilidad era un pedido de la industria ya que le permite mayor flexibilidad a la hora de mover los aviones de un país bacia otro, sobre todo, dependiendo de la estacionalidad y la demanda de cada mercado, hoy, en medio de un conflicto gremial, también dificulta la eficiencia de los paros de los sindicatos.

"Esta medida, sumada al paquete de desregulaciones que se vienen implementando, posibilitará que otras aerolineas cubran rutas aéreas locales inmediatamente si Biró y compañía siguen haciendo paros extorsivos", dijo el Secretario de Transporte, Franco Moguetta, en su cuenta de X (ex Twitter).

La nueva medida establece que la ANAC deberá reglamentar técnicamente los Articulos 106 y 107 del Código Aeronáutico, con el fin de establecer los procedimientos adecuados para el otorgamiento de autorizaciones relativas al personal extranjero y a las aeronaves con matrícula extranjera que operen en el territorio nacional.

un pais hacia otro, sobre todo, de la estacionali- servicios aerocomerciales el que envió a sus empleados....

personal que desempeña funciones aeronáuticas deberá ser argentino. El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero, estableciéndose un procedimiento gradual de reemplazo del personal extranjero por personal argentino".

Ahora, esto, quedará en manos de la ANAC.

"Buscamos más libertad para hacer combinaciones que sean eficientes. Eso no quiere decir que se vayan a eliminar posiciones de trabajo, ni que dejemos de hacer vuelos de cabotaje con tripulacion argentina o vuelos internacionales con tripulacion local", explican en la industria.

Y continuan: "Lo que necesitamos es flexibilidad, agilidad para que, si se demora un avion, se pueda poner otra tripulación sin que se genere un efecto derrame y se complique toda la lista de vuelos que vienen después del demorado".

Aunque había quedado afuera de la lista de las empresas privatizables que el Presidente Javier Milei envió al Congreso en la Ley Bases, la posibilidad de privatización de Aerolineas Argentinas se empezó a bacer más fuerte ante los reiterados paros que están llevando adelante los sindicatos del sector.

De hecho, el presidente de Aerolíneas, Fabian Lombardo, deslizó la posibilidad de buscar alianzas en el mercado. "El futuro de Aerolíneas será sin dudas más auspicioso cuanto más se transforme para parecerse a otros competidores de la industria, y, más aún, si se abre a buscar nuevos socios y alianzas en el mercado. Hay que dejar atrás la idea de que la identidad de Aerolíneas está determinada por quien es su propietario", dijo el ejecutivo en una carta que envió a sus empleados.

CAUTELAR CONTRA EL RECLAMO EN LA CCI

### Suspenden el arbitraje por la rescisión de la Autopista del Oeste

\_\_\_ Ignacio Ortiz \_\_\_ Iortiz@cronista.com

Grupo Concesionario del Oeste (GCO) informó ayer al mercado local haber sido notificado de una medida cautelar dispuesta por la Justicia argentina, que le ordena abstenerse de continuar el proceso de arbitraje iniciado contra el Estado nacional ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Paris (CCI).

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 7, en la causa iniciada por Vialidad Nacional contra GCO y Autopistas del Sol, las empresas en las que el grupo español Abertis tiene participacion accionaria mayoritarias en las concesiones, desde la decada de los '90.

Allegados a la causa no dudan en hablar de "escándalo de dimensiones importantes" ya que "deja muy mal posicionada a la Argentina", en un contexto en el cual afronta importantes reclamos ante el Centro Internacional de Arregio de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en el que el actual Gobierno pretende generar nuevas inversiones a través del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).

Segun esas mismas fuentes allegadas al caso local, la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, "bloquea un mecanismo de resolución de conflictos como lo es el arbitraje en el CCI, que es una de las disposiciones que el régimen RIGI propone para atraer inversiones a partir de la Ley Bases, pero

que ahora es cuestionado por uno de los organismos del Estado".

19

Abertis tiene un reclamo de uSs 300 millones ante el Ciadi por la rescisión de la Autopista del Oeste y de Autopista del Sol, en la que también es accionista principal. Por su parte, IJM Corporation Berhad también exige uSs 50 millones en el tribunal del Banco Mundial.

En ese proceso, la Justicia le ordenó a GCO "abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral" que lleva adelante el grupo concesionario desde fines de 2022 contra la Argentina, "hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial antes referido".

La medida cautelar dispone la suspensión provisoria de los

Por pedido de Vialidad, la Justicia frenó una de las garantías contractuales más atractivas del RIGI

efectos del artículo décimosexto (Arbitraje) del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Oeste aprobado por el Decreto 608/2018.

En 2022, bajo la gestión del expresidente Alberto Fernández, el Estado Nacional dictó un Decreto para iniciar un juicio de les vidad e "intentar" declarar la nulidad del Acuerdo Integral y a la vez buscar estatizar la gestión de la autopista, a lo que la empresa GCO recurrió a las instancias previstas en el Acuerdo Integral e inició el Arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional,....



Vialidad Nacional pidró la cautelar contra el arbitraje

U\$S 30 MILLONES EN UNA PLANTA DE BIOMASA

# El mayor productor de etanol de caña de azúcar del país generará energía verde

El Grupo Los Balcanes administra unas 25.000 hectáreas de cañaverales. Usará los residuos de su producción de azúcar para generar energía eléctrica y la enviará a la red nacional

#### FNVIADA ESPECIAL



Lola Loustalot lloustalot@cronista.com San Miguel de Tucumán, Argentina

La Compañía Eléctrica La Florida, propiedad del Grupo Los Balcanes, de la familia Rocchia Ferro, inauguró finalmente el proyecto de cogeneración de energia a partir de bagazo de caña de azúcar en la provincia de Tucuman. La planta, que demandó una inversión de alrededor de u\$s 30 millones, v que empezará a enviar energia a la red nacional en pocos dias, tiene capacidad para generar 25 megawatts (Mw).

Los Balcanes administra unas 25.000 hectáreas de canaverales, muele 4 millones de toneladas de azúcar al año -equivale a un 25% de lo que se produce en el país por año-, tiene tres ingenios, 60 cosechadoras de caña, fabrica bioetanol y genera electricidad para autoabastecer su fábrica. A su vez, produce azúcar cruda para exportación (envía al exterior alrededor de 500 toneladas por año) y azúcar blanca para el mercado interno.

Con esta nueva apuesta, la energia restante que no se utilice para la planta ubicada en la localidad de La Florida, a menos de 6 kilometros de San Miguel de Tucumán, se enviará al sis tema interconectado nacional argentino (SADI).

Serán alrededor de 13 Mw. lo que equivale, aproximadamente, al consumo de 17.000 hogares.

El proyecto, sin embargo, está en carpeta desde 2017, cuando la compañía familiar intentó ingresar al plan RenovAr, impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, que brindaba ciertos beneficios para promover la producción de energías renovables. No obstante, ante la cantidad de trabas burocráticas y la falta de financiamiento, el plan se retrasó varios años.

"No conseguimos quien nos financie. Entonces, cuando vimos que el proyecto era tan grande y tenía que ser con capitales propios, se demoró aun más y se despotenció por la falta de financiamiento", reveló Catalina Rocchia Ferro, gerenta general de la compañía. Además, aseguró que el financiamiento propio "impide la posibilidad de apalancamiento".

La empresaria confirmó que, finalmente, la compañía ingreso en el plan RenovAr, lo que implica un contrato entre la compañia y el Estado por 20 años. De esta forma, el Estado, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se compromete a comprar la energía que la empresa produce y, así, garantiza, su pago en dolares. El acuerdo contempla u\$s 94 (más impuestos) por Mw.



El proyecto de Los Balcanes estuvo en carpeta desde 2017 pero se achicó y atrasó por falta de financiamiento

Los Balcanes muele 4 millones de toneladas de azúcar al año, un 25% de lo que se produce en el país

Con esta nueva apuesta, la empresa enviará unos 13 megawatts al Sistema Interconectado Nacional Argentino

El proyecto se basa en la combustion del bagazo de caña de azúcar en una caldera especialmente diseñada. El bagazo, principal residuo de la produccion de azúcar, es una fuente de biomasa que genera vapor de alta presion y temperatura. De esta manera, la compañía puede diversificar su esquema y reusar la materia prima.

El vapor que se produce en este proceso y que alcanza una temperatura de, aproximadamente, 310° C, se envia a dos tubogeneradores, cada uno, con una capacidad de 12 Mw. Una vez transformada de alta a baja tensión, la energía se transporta a traves de una linea de 4 kilómetros que la transporta hasta el punto de interconexión con el sistema nacional.

Los restos de este proceso se convierten en compost (abono natural para la tierra) que, luego, se aplica sobre los cañaverales que gestiona la compañía.

"No le tengamos miedo al crecimiento. Si queremos competir con los países vecinos, vamos a tener que crecer. Sin embargo, para esto, es necesaria la planificación. La caña no sólo es azúcar", dijo el Gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en la inauguración de la planta, ayer al mediodía,....

SIGUE EL EFECTO DE LA BAJA DE TASAS

### Subieron un 22,8% las ventas financiadas de autos nuevos

\_\_\_ El Cronista \_\_\_\_ Buenos Aires

Las ventas de autos con financiación mostraron un fuerte avance en agosto, en la comparacion interanual. Las 29.312 prendas registradas representaron el 13,5% de todas las openuevos y usados que se hicieron en el pars, segun informó Acara.

La entidad destacó que en agosto hubo 16.331 patentamientos de 0 km con crédito prendario, un incremento del 22,8% en relacion con el mismo mes de 2023. Sin embargo, si se contrasta con julio, se observa raciones de compra de vehículos una caida del 9,2%, en tanto que crecieron un 10,2 por ciento.

en el acumulado del año hay un retroceso del 1,3 por ciento.

Por su parte, el mes pasado la transferencia de usados con prenda tuvo un aumento interanual del 42,6%. Y, aunque en comparación con julio, agosto tuvo una baja del 20,2%, en lo que va de 2024 estas operaciones

La entidad destacó que el 55,7% de esas prendas se hicieron para financiar operaciones con 0 km y el restante 44,3% correspondió a la compra de vehiculos usados. Con esas cifras, se observa que el 39,3% de los patentamientos de agosto se financió con algún tipo de instrumento prendario, mientas que el 7,4% de las transferencias usó esta herramienta para concretar la operación.

"El mes pasado parece haberse cortado la tendencia que venimos observando desde principios de año en la que el rol de los instrumentos de financiación prendaria gana lugar en máximos históricos.\_\_\_\_

las operaciones con 0 km. Mientras que en los primeros siete meses habíamos pasado del 31.9% de enero al 41.7% en julio, el mes pasado regresamos al 39,3%, cifra similar a la que habíamos visto en mayo", indicó Acara.

En las operaciones con usados, en agosto se inscribieron 12.981 prendas, lo que representa el 7.4% de las 175.239 unidades que se transfirieron de proptedad durante el mismo mes. Si bien la participación del crédito prendario en las transferencias comienza a decrecer, lo cierto es que está en niveles

## Info Technology



Copilot, sin limite y gratis

Microsoft dejó sin efecto el cupo de 30 preguntas diarias que tenía la versión gratuita de su chatbot de inteligencia artificial. Según la empresa, es para permitir "un uso más flexible y continuo"

ALTERNATIVA A LOS DISPLAYS LED

# Pantallas innovadoras: más marcas lanzan celulares y tablets con tinta electrónica

Fabricantes pequeños y grandes impulsan una nueva camada de dispositivos dotados de displays de e-ink, que abarca desde teléfonos móviles hasta monitores

Adrián Mansilla

amansilla@cronista.com

La carrera por liderar el mercado de los dispositivos móviles lleva a las marcas a explorar tecnologías alternativas que, si bien no tienen hoy una gran masividad, ya pueden ofrecer excelentes resultados para determinados usos.

Tal es el caso de la tinta electrónica (e-ink), que tradicionalmente se utilizó en lectores de ebooks como el Amazon Kindle, pero que ahora cobra cada vez mayor relevancia en smartphones y tablets.

En la última feria tecnológica IFA 2024, el fabricante chino TCL mostró nuevos smartphones de su línea NXTPAPER, que combinan dos pantallas superpuestas en un mismo dispositivo: una convencional a color y otra de tinta electrónica. El usuario puede elegir qué display utilizar, según la ocasión, con un botón deslizante.

Se trata de los modelos TCL 50 NXTPAPER 5G y 50 PRO NXTPAPER 5G, que tienen un precio de lanzamiento en Estados Unidos de u\$s 227 y u\$s 240, respectivamente. En tanto, en la Argentina está disponible la generación anterior, el 40 NXTPAPER, que se vende por \$ 399,999 en cadenas de retail.

Otro equipo con pantalla de tinta electrónica es el Hisense A9. En este caso, la pantalla de 6,1" es en blanco y negro -como en un Kindle- y no ofrece opción de color.

Trae Android 11 y permite instalar aplicaciones de Google Play. En tanto, el hardware es similar al de un smartphone actual de gama media, con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento.

Hisense también ofrece en china un curioso reproductor de

pantalla de tinta electrónica de 5,85" y en el que se pueden instalar aplicaciones de la tienda online Google Play.

#### TABLETS CON E-INK

El de las tabletas es un segmento en el que las pantallas de tinta electrónica están ganando una difusión mayor que en el de los celulares.

Una de las grandes compañías que se metió a innovar en este campo es Lenovo, que lanzó a fines del año pasado una tablet llamada Smart Paper. El dispositivo cuenta con una pantalla en blanco y negro de 10,3" y fue diseñado para tomar notas, leer y bocetar.

Por supuesto, puede ser un excelente lector de ebooks, pero también es capaz de almacenar hasta 50.000 páginas de notas. E incluye un lápiz "stylus" para escribir o dibujar. Un detalla inteligente: convierte la escritura manual a texto de manera automática e instantánea.

La contra de este dispositivo es que no soporta Android ni aplicaciones de terceros.

Un camino tecnológico similar toma el fabricante re-Markable, cuya consigna es ser "el futuro del papel". Así, ofrece tabletas ligeras que prometen la experiencia más cercana a la de escribir sobre un hoja de papel real. Permiten a los usuarios dibujar, escribir, realizar destaques en color y hasta conectar un teclado externo.

#### **OTROS EQUIPOS CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID**

Más versátiles pueden resultar, para la mayoría de los usuarios. los modelos de tablets de la firma Boox, que ofrece pantallas de tinta electrónica a color y dotados de sistema operativo Android. Tal es el caso del modelo Note Air3 C, cuyo display música portátil dotado de una puede mostrar una paleta de nes en la Argentina.



El nuevo smartphone TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, dotado de pantalla de tinta electrónica



La marca Boox lanzó lectores de e-books, tabletas y hasta monitores basado en e-ink

4096 tonos y puede resultar ideal para dibujo o diseño.

Asimismo, este dispositivo también es capaz de reconocer y convertir a texto digital la escritura realizada de forma manual, lo que lo hace efectivo para tomar y compartir notas. Su precio ronda los \$ 1,8 millo-

Por otra parte, Boox lleva la tinta electrónica a un nuevo lugar con su línea de monitores Mira. El modelo más destacado, hasta el momento, es el Mira Pro de 25,3 pulgadas, que tiene una resolución de 3.200×1.800 píxeles y formato convencional panorámico de 16:9.

También ofrece una versión un momento de auge.\_\_\_\_

de 13,3" con panel táctil, que está pensada para utilizarse como pantalla secundaria de cualquier notebook o, incluso, de smartphones.

A fin de cuentas, la tecnología de e-ink avanza en su evolución y la experimentación para su uso en nuevos dispositivos vive hoy

### Financial Times



#### Escala la tensión en Libano

Israel ejecutó ayer ataques aéreos contra unos 1300 objetivos de Hezbollah, en los que fallecieron 356 personas, mientras decenas de miles de libaneses huyen del sur del país.

CUENTA REGRESIVA PARA LAS ELECCIONES

### El plan radical de Trump para transformar la economía de EE.UU.



Trump dice que quiere terminar con el "caos y la miseria" de la administración Biden. BLOOMBERG

El candidato republicano promete aranceles generalizados para impulsar la industria. Pero los críticos advierten que esto ocasionaría un enorme daño y agravaría las tensiones mundiales

Colby Smith Claire Jones ..... James Politi

mascotas.

En un acto de campaña en Tucson, Arizona, este mes, Donald Trump ofreció a la audiencia algunas de sus habituales bravuconadas de campaña. Afirmó haber obtenido una victoria "monumental" sobre Kamala Harris en su debate presidencial celebrado dos días antes y reafirmó sus polémicas afirmaciones falsas de que los inmigrantes haitianos roban y se comen a las

Pero una parte significativa del discurso del expresidente se centró en la economía, prometiendo poner fin al "caos y la miseria" que los estadounidenses estaban experimentando bajo la Administración de Joe Biden.

bajos, regulaciones bajas, costos energéticos bajos, tasas de interés bajas e inflación baja", prometió. "Para que todo el mundo pueda permitirse comprar alimentos, un auto y una casa linda".

Desde que lanzó su campaña, Trump ha machacado a la Administración Biden-Harris por la crisis del costo de la vida.

En Arizona, el expresidente ofreció el remedio republicano convencional de nuevas rebajas fiscales, que van desde los ingresos por horas extraordinarias, propinas y prestaciones de pensiones hasta recortes generalizados masivos para particulares y empresas.

Pero esta vez, Trump también ha desarrollado un programa de política económica mucho más populista, diseñado para presentarse como defensor dores y de la industria nacional.

Los principales pilares de lo que Trump llama 'MAGAnomics' incluyen aranceles más agresivos sobre las importaciones de todo el mundo, especialmente de China, y una intervención draconiana sobre la inmigración. La retórica de la campaña también aboga por una mayor influencia política sobre la política monetaria y el dólar.

Con las declaraciones de Trump como candidato, no siempre es fácil descifrar qué es un plan, qué son bravuconadas y qué es una estrategia negociadora. Pero economistas de todas las tendencias coinciden en que la agenda de Trump representa una extensión mucho más radical de las políticas introducidas durante su primer mandato.

Si ganara las elecciones y pusiera en práctica sus planes, "Ofreceremos impuestos de los intereses de los trabaja- éstos remodelarían radical- las economías industrializadas aumento de hasta u\$s2600 al

mente la economía estadounidense y su relación con el resto del mundo.

En los circulos republicanos, uno de los partidarios más destacados de esta agenda populista es J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia. "Creemos que un millón de tostadoras baratas de imitación no valen lo que cuesta un solo puesto de trabajo en la industria estadounidense", dijo en un acto en julio.

Los críticos advierten, sin embargo, que las políticas serian enormemente perjudiciales para la economía y no ayudarían a Estados Unidos a competir con China.

"Si Donald Trump hiciera la mitad de lo que promete, los resultados para la economía estadounidense serían caóticos y negativos", afirma Jason Furman, execonomista de la Casa Blanca en la Administración Obama, y actualmente profesor en Harvard. "Lo más importante que tenemos a nuestro favor frente a China es que formamos parte de un bloque de países que se llevan bastante bien. Poner aranceles a todos esos países lo arruinaría todo".

Presionados por las críticas a su propio historial inflacionario, los demócratas se han apurado a afirmar que las políticas propuestas por Trump provocarían un nuevo repunte de los precios y dañarian la economia.

"Dieciséis premios Nobel han descrito su plan económico como algo que aumentaría la inflación y, a mediados del año que viene, provocaría una recesión", afirmó Harris en el debate.

Incluso algunos partidarios de Trump están preocupados por las implicaciones internacionales de que EE.UU. adopte un enfoque tan agresivamente proteccionista.

"Hay que comerciar, sobre todo con los enemigos. No estoy diciendo que vendamos armas nucleares a Kim Jong Un [de Corea del Norte]. Pero es necesario que haya comercio para que la gente hable entre sí, se caigan bien, les compres a ellos y ellos te compren a ti", afirma Arthur Laffer, economista cercano al expresidente. "Todo esto de las sanciones y las amenazas de aranceles y todo eso no es el camino correcto. Es una forma de garantizar la Tercera Guerra Mundial".

#### MAGANOMICS

El núcleo de las MAGAnomics son ideas que pondrían patas arriba muchos aspectos del modelo económico adoptado en durante el último siglo.

De aplicarse, supondrian el regreso a una época en la que una parte sustancial de los ingresos del Estado procedía de los aranceles comerciales, en lugar de los impuestos sobre la renta de los ciudadanos y los beneficios de las empresas.

"Está claro que está pensando en cambiar radicalmente el equilibrio de las fuentes de ingresos del sistema fiscal estadounidense. Y, por extensión, la forma en que concebimos el comercio en EE.UU. y nuestra relación con nuestros socios comerciales", afirma Ernie Tedeschi, director de economía del Laboratorio Presupuestario de Yale y ex funcionario del Consejo de Asesores Económicos de Biden. "Así era como hacíamos las cosas en el Siglo XIX, no en el XX, y mucho menos en el XXI".

Durante su etapa en la Casa Blanca, Trump impuso agresivamente aranceles a China, muchos de los cuales se mantuvieron bajo el mandato de Biden.

Sin embargo, según las ideas que se barajan, en un segundo mandato de Trump los gravámenes a las importaciones se dispararían a niveles vistos por última vez en la década de 1930.

Tras afirmar inicialmente que quería imponer aranceles de 10% a todos los productos importados, Trump ha dicho recientemente que podrian llegar a 20%. Para las importaciones chinas, ha hablado de imponer un arancel de 60%. Este mes advirtió que los países que planean reducir su dependencia del dólar también recibirían aranceles de 100% como castigo.

Trump espera que las barreras comerciales no sólo aumenten los ingresos, sino que conduzcan a la restauración de la industria estadounidense. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, estimó que han desaparecido 2.000.000 de puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001.

"Cuando vienen y roban nuestros empleos, roban nuestra riqueza, roban nuestro país", declaró Trump a la revista Time en abril. "Yo lo llamo un cerco alrededor del país".

Sin embargo, esta política tendrá sus costos. El think tank Peterson Institute for International Economics (PHE) de Washington calcula que unos aranceles generales de 20% combinados con un arancel de 60% para China provocarían un

año en lo que el hogar promedio gasta en bienes. Los aranceles afectarian de forma desproporcionada a los hogares de bajos ingresos que Trump afirma que su política económica ayuda a proteger.

Los aranceles también podrían obstaculizar el crecimiento, según algunos economistas. "La última vez que vivimos una guerra comercial bajo Trump, el ciclo manufacturero global entró en recesión", explica Julia Coronado, ex economista de la Fed que ahora dirige la consultora MacroPolicy Perspectives.

Mary Lovely, una de las autoras del estudio del PIIE, advierte del riesgo de que las barreras comerciales se conviertan en una herramienta fácil de usar en exceso. "Los aranceles no aparecen en los presupuestos del Estado, aunque equivalen a una subvención a los productores nacionales", afirma, "También son al mismo tiempo un impuesto a los consumidores, pero muchos votantes no perciben los aranceles como un impuesto".

Laffer cree que Trump está utilizando la política arancelaria para que los países se sienten a la mesa de negociaciones y acepten eliminar sus propias barreras al comercio, "Esa es mi teoría. Me voy a atener a ella. Y probablemente me equivoque, pero es lo que creo que es verdad".

A pesar de los costos potenciales, muchos votantes apoyan los aranceles, especialmente en estados indecisos con un alto peso de la industria manufacturera, como Michigan.

#### **REBAIAS FISCALES**

Los asesores de Trump afirman que los aranceles recaudarán fondos para ayudar a cubrir un elemento básico de la política económica republicana: las rebajas fiscales. En concreto, una segunda Administración Trump planea hacer permanentes las tasas impositivas más bajas introducidas durante el mandato del expresidente.

Los republicanos afirman que las rebajas fiscales de 2017 sobre la renta y la inversión, que de otro modo expirarían en 2025, ayudarán a estimular el crecimiento. Eso, a su vez, ayudará a hacer frente a la creciente carga de la deuda fiscal del Gobierno, dicen.

"Lo más importante para resolver el problema de la deuda es acelerar el crecimiento de la economia", afirma Stephen Moore, economista cercano a Trump. "Hay muchas cosas en la agenda de Trump que lo harían. Reducir las tasas impositivas ayudará al crecimiento de la economía, producir más energia estadounidense ayudará a la economía, mejores acuerdos comerciales mejorarán la economía. Trump también ha hablado de cancelar cientos de miles de millones de dólares de los programas de energía verde. Eso ahorraria mucho dinero".

Moore añade: "Apenas puedo señalar un solo programa Federal estadounidense.

gubernamental del que los demócratas quieran deshacerse y Trump ha hablado de cientos de programas y presupuestos que [habría] eliminado".

Sin embargo, muchos economistas afirman que las cifras de la campaña de Trump no cuadran. "[Siempre] se ha dicho que [las rebajas fiscales se financiarán solas], pero nunca ha sucedido", afirma Maury Obstfeld, socio senior del PIIE.

En todo caso, los economistas afirman que podrían tensionar aún más las ya tensas finanzas de EE.UU.

"Las rebajas fiscales aumentarán el déficit, y en una economía de pleno empleo como la actual... eso será inflacionario", afirma Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics. "No haremos ningún progreso para abordar la mala situación fiscal del país, que es una preocupación seria que se agrava dia a dia".

La crítica dominante a la agenda de Trump es que será casi imposible cubrir el costo de las rebajas fiscales mediante aranceles.

El grupo de investigación Penn Wharton Budget Model ha calculado que los planes de Trump elevarian el déficit estadounidense en u\$s5,8 billones durante la próxima década. Por su parte, el think tank conservador Tax Foundation estimó que su nuevo plan para eximir del pago de impuestos federales las horas extraordinarias costaria a EE.UU. otros u\$s227.000 millones en ingresos perdidos durante la próxima década.

Sin embargo, los socios senior del PIIE Obstfeld y Kimberly Clausing creen que la cantidad máxima de ingresos adicionales que puede recaudar la Administración, aplicando un arancel de 50% a todo, seria de u\$s780.000 millones.

"Si quisiéramos sustituir por completo los ingresos del impuesto sobre la renta por un arancel, necesitariamos un arancel de al menos el 75%. Y luego hay que tener en cuenta que la gente empezará a sustituir las importaciones y habrá represalias, etc.", explica Tedeschi, del Yale Budget Lab. "Es imposible hacer que la matemática funcione. Probablemente no se puedan subir lo suficiente [los aranceles]".

Gary Cohn, vicepresidente de IBM y exasesor económico principal de Trump en la Casa Blanca, declaró a la CBS este mes que no veía interés en el Congreso en aprobar los planes fiscales de Trump. "Sí creo que hay una oposición creciente y cada vez mayor tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y yo diria que a ambos lados del pasillo, para un plan fiscal con una gran déficit", dijo.

#### **RESERVA FEDERAL**

Algunos inversores y economistas también temen los intentos de Trump de minar la independencia de la Reserva

"Si Trump hiciera la mitad de lo que promete, los resultados serían caóticos", afirma Furman

"Dieciséis premios Nobel han descrito su plan económico como algo que aumentaría la inflación", dijo Harris

Durante su mandato, Trump arremetió repetidamente, y de forma muy pública, contra Jay Powell en lo que por entonces era Twitter, llegando a preguntar si el presidente de la Fed era más "enemigo" de EE.UU. que el líder chino Xi Jinping.

El candidato republicano sigue siendo crítico con Powell. La Fed "se ha equivocado muchas veces", aseguró Trump el mes pasado, añadiendo que su formación en los negocios significa que tiene "un mejor instinto que, en muchos casos, la gente que estaría en la Reserva Federal o en la presidencia".

Tras la decisión de la Fed la semana pasada de bajar las tasas de interés medio punto porcentual, Trump declaró que eso demostraba que la economía estadounidense estaba "muy mal" o que el banco central estaba "jugando a la política".

Robert Lighthizer, representante de Comercio de EE.UU. bajo el mandato de Trump y todavía un asesor cercano, ha expresado su deseo de debilitar el dólar en un intento de impulsar las ventas de productos estadounidenses en el extranjero, una política que las tasas bajas apoyarian potencialmente.

Algunos miembros del bando de Trump creen que el repunte de la inflación en los últimos años significa que la Administración debería tener más influencia sobre la política monetaria.

"Joe Biden va a tener que rendir cuentas por la inflación, sea culpa suya o no. Así es el proceso político. Y lo que uno quiere hacer en los procesos políticos, según mi forma de pensar, es que si alguien va a tener que rendir cuentas por algo, también debería ser responsable de ello", dice Laffer. "Si ellos [la Fed] cometen un error y hacen algo mal, ¿qué les pasa a esos miembros de la Fed? Nada. Ni siquiera pierden su trabajo".

Sin embargo, algunos economistas advierten de que cualquier medida para debilitar la independencia de la Fed podría agitar los mercados y, a la larga, provocar más inflación.

"Las expectativas de inflación a largo plazo se basan en el juicio de que un banco central politicamente independiente impondrá una política restrictiva si la inflación se vuelve excesiva", afirma Larry Summers, profesor de economia de la Universidad de Harvard que ha trabajado bajo administraciones demócratas, "Si se permite que esa expectativa se disipe, eso significa salarios y precios más altos, ya que todo el mundo anticipa más inflación".

Zandi, de Moody's, cuestiona cualquier propuesta de orquestar un debilitamiento de dólar. "No sé cómo planean reducir el valor del dólar durante un tiempo", afirma. "Podrían intentar capturar a la Fed y aplicar una política monetaria muy laxa. Pero aunque eso pueda funcionar durante un corto período de tiempo, se convertiría rápidamente en inflacionario y altamente contraproducente".

La independencia de la Fed está puesta en la ley desde hace más de un siglo y hace que la institución sólo sea responsable ante el Congreso, y no ante el presidente. Eso significa que cualquier cambio sustancial, incluido en el personal, no puede ser forzado por el Poder Ejecutivo, sino que debe obtener el apoyo de una amplia mayoría de legisladores.

"El Congreso diseñó la Fed para que fuera realmente difícil para cualquier presidente perturbar su liderazgo en un mandato", explica Gary Richardson, que fue historiador del Sistema de la Reserva Federal de 2012 a 2016. "Pueden quejarse mucho, pero la Reserva Federal no tiene que responder a esas quejas".

El segundo mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza en mayo de 2026, lo que prepara el terreno para que Trump nombre a un sucesor más influenciable por el Ejecutivo si gana las elecciones.

Pero el próximo presidente sólo tendría un margen limitado para remodelar la junta de gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros. El mandato de Adriana Kugler es el más próximo a expirar, en enero de 2026. La siguiente vacante no se produciría hasta 2030, cuando finalice el mandato de Christopher Waller.

Aunque Trump ha intentado disipar los temores de que trataría de deshacerse de Powell antes de que termine su mandato, algo que, según los expertos, sería legalmente dudoso, añadió una advertencia fundamental: "Le dejaría cumplir su mandato", afirmó el expresidente. "Sobre todo si pensara que está haciendo lo correcto",

Sarah Binder, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad George Washington, espera que el Congreso "se levante y defienda a la Fed" si una segunda Administración Trump intentase ejercer una mayor interferencia.

"En última instancia, es una cuestión de normas", dice Binder. "¿Hasta donde está dispuesto Trump a ejercer su autoridad?".\_\_\_

#### RESOL-2024-634-APN-ENRE#MEC-EX-2022-05331336-APN-SD#ENRE CCyNP - Villa Gesell-Vivoratá

Mediante la resolución ENRE 634, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad resuelve dar a publicidad la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para la obra consistente en la construcción de UNA (I) Estación Transformadora (ET) La Armonia que contará con UNA (1) playa de 132 kV de configuración doble juego de barras con acopiamiento, DOS (2) campos de salida de linea y UN (1) campo de conexión con el Parque Eólico Vientos del Atlântico I y el seccionamiento de UNA (1) de las dos ternas de 132 kV Villa Gesell-Vivorată, para la vinculación de la ET La Armonia, aproximadamente a SEIS KILOMETROS (6 km) de la ET Vivoratà mediante una doble terna de aproximadamente TRES KILOMETROS (3 km) de longitud.

La publicación ordenada se realizará mediante un AVISO en la en la pagina web del ENRE, requiriendo a CAMMESA que haga lo propio en la suya, ambas publicaciones por un plazo de CINCO (5) dias hábiles administrativos. Asimismo, corresponde publicar la solicitud por DOS (2) dias en un diario de amplia difusión del lugar en que la obra vaya a realizarse o pueda afectar elèctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) dias hàbiles administrativos a ser computados desde la última publicación efectuada, para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses econômicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.

En caso de presentarse un proyecto alternativo al del solicitante, observaciones u oposiciones al mismo, se convocará a una Audiencia Pública para recibirlas y permitir al solicitante contestarlas y exponer sus argumentos. Si no hubiera presentación alguna, vencido el plazo, el ENRE procederá a dictar un acto administrativo mediante el cual se autorizara el Acceso a la Capacidad de Transporte solicitado y se procederá a indicar esta condición en el Registro Informativo de Accesos a la Capacidad de Transporte Existente de la pagina de Internet del ENRE y se informará a las partes.







HOY

MIN

X MA

### @ Lado B

# Por los incendios, Córdoba ya sufre un freno de reservas para el verano



Va se vieron afectadas más de 16000 hectáreas de la zona de sierras cordobesas, lo que despierta la preocupación por lo que será la próxima temporada de verano

El fuego en las sierras no se detiene. La zona es una de las más activas del turismo estival. Preocupación entre empresarios

\_ Belén Fernández

\_ bfernandez@cronista.com

os incendios que azotan a la provincia de Córdoba ya afectan a la industria hotelera. El foco del fuego en el Valle de Calamuchita, una de las zonas más turísticas del país, preocupa a los empresarios, que advierten una caída en las reservas y encienden la alarma de cara al próximo verano.

"Tenemos nueve hoteles en Córdoba. Todos están funcionando como siempre. Sin embargo, notamos una merma en las reservas en algunos de ellos", dijo Alberto Albamonte, presidente de la cadena Howard Johnson en la Argentina.

Es que la noticia de los incendios en la provincia desalienta a muchos turistas a visitar las sierras cordobesas.

Durante la temporada de verano 2024, más de 5 millones de turistas visitaron la provincia, con un gasto promedio de \$ 40.000 por día, según datos de la Agencia de Turismo de Córdoba. Hay que tener en cuenta que Punilla, Calamuchita y Traslasierra fueron las áreas de mayor cantidad de visitantes, hoy afectadas por los incendios.

"La situación que vive la casos, está cortado el acceso por (AHT).

Durante la última temporada de verano, más de 5 millones de turistas visitaron la provincia de Córdoba. El gasto ascendió a \$ 40.000 diarios, en promedio

provincia afecta a la hotelería y al turismo. La ciudad de Córdoba es un gran emisivo para el resto de la provincia. Hoy, las zonas afectadas no reciben turismo, la gente las evita en caso que pueda acceder y, en muchos casos, está cortado el acceso por motivos de seguridad", dijo Roberto Amengual, presidente de la cadena hotelera Amerian, que opera un hotel en Córdoba.

"Los turistas provenientes de las otras provincias no disciernen la zona de incendio y asumen que Córdoba no es apropiada para ser visitada aunque haya muchas zonas que no están afectadas", agregó el empresario hotelero.

En Córdoba capital, se siente el impacto. Pero, por ahora, el turismo continúa llegando, aunque en un porcentaje menor. La zona más afectada es la del Valle de Calamuchita en donde, según los empresarios del sector, las reservas se desplomaron más de un 50 por ciento.

"Preocupa el escenario de cara a las vacaciones de verano. Estamos a muy poco de que empiece la temporada", dijeron desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina (AHT).

Los hoteles y complejos que hoy están funcionando en el Valle de Calamuchita, en zonas cercanas a los incendios, ofrecen promociones y rebajas en los precios de hasta la mitad.

"Si comparamos estas dos últimas semanas, notamos que las búsquedas de paquetes disminuyeron un 16% para viajar a estos destinos", dijeron desde Despegar.

"Hay zonas aledañas que no están afectadas, que tranquilamente podrían recibir turistas y no lo hacen porque la comunicación sobre los incendios tiende a englobar a la provincia, sin mencionar específicamente la zona afectada", concluyó Amengual.

En la provincia de Córdoba, ya se quemaron más de 16.000 hectáreas en la zona del valle de Punilla. El fin de semana se registraron nuevos focos en la zona del Cerro Champaquí y en el Valle de Calamuchita.